

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com









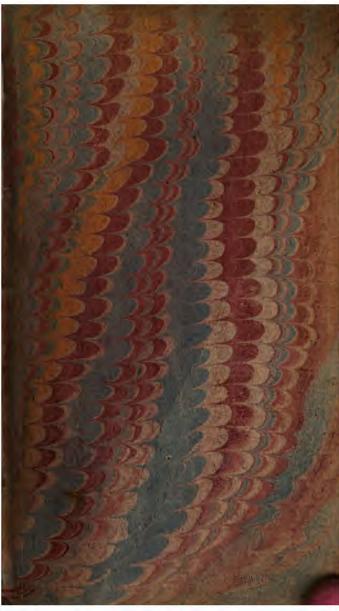

Ma. 845

Math 845

# **EXPÉRIENCES**

DES FLEUVES:

O U

# LETTRE

A un Magistrat Hollandois;

Dans laquelle on examine l'Accrue des eaux, & fi, pour les faire baisser dans un Fleuve & éviter les Inondations, il convient de faire des Saignées ou Décharges en divisant les eaux: avec la manière d'écurer le fond des Fleuves, empêcher la rupture des Digues, & la submersion de la plus belle & plus riche Partie de la Hollande, en procurant un prompt écoulement aux eaux des Fleuves qui la traversent.

Par M. Gennete, premier Phylicien de S. M. IMPÉRIALE.



#### A PARIS,

Chez Michel Lambert, Imprimeur-Libraire, rue & à côté de la Comédie Françoise, au Painasse,

M. DCC. LX.

Avec Approbation & Permission:



Digitized by Google

# PLAN

De la LETTRE écrite au Magistrat Hollandois.

### I. PARTIE.

E commence cette Lettre en faisant remarquer l'utilité de l'Hydrométrie, à ceux qui ont l'Inspection du cours des Fleuves, & des Ouvrages qui en doivent contenir les eaux. Je propose ensuite deux Paradoxes, l'un sur les Accrues, & l'autre sur la Division des eaux dans des Décharges. Je mets en jeu un Fleuve aruficiel, avec des Rivières qui s'y jettent : je fais des Saignées à ce Fleuve pour tâcher d'y faire baisser les eaux des Accrues: suivent enfin, les Expériences, faites & réitétées avec exactirude. a ij

Elles montrent, qu'un grand Fleuve peut absorber toutes les eaux d'un autre Fleuve aussi considérable que lui, sans que cette Accruë fasse hausser en rien les eaux du premier Fleuve, dont la largeur du lit reste la même qu'auparavant.

La chosea lieu, parce que l'Accrue ayant doublé la quantité de l'eau du Fleuve, elle lui a aussi doublé la vîtesse de son écoulement. Ainsi, elle n'a pu s'y élever; & l'élargissement de son lit

étoit inutile.

Le Danube, absorbe l'Inn à Passaw; le Rhin, absorbe le Meyn à Mayence; sans que leurs eaux haussent, & sans élargissement de leurs lits. Voilà ce qui constrme les Expériences que je sais à mon aise, avec mon Fleuve artissiel, où je mesure tout trèsserupuleusement.

Ces Expériences montrent encore, que dans un grand Fleuve dont les eaux sont haussées par l'Accrue de six Rivières, chacune aussi forte que lui, si on fait une Saignée ou Décharge à ce Fleu-ve pour y prendre la moitié des eaux qui y coulent; la Saignée ne produira aucune diminution dans la hauteur des eaux du Fleuve: elles s'éleveront dans la Décharge au niveau de celles du Fleuve, coulant sans baisser dans le Fleuve & dans la Décharge avec la moitié de l'eau & de la vîtesse qu'avoit le Fleuve avant d'être saigné.

Le Rhin au-dessous d'Emmerick, est saigné par le Vahal; ce qui reste du Rhin coulant vers Arnhem, est encore saigné par l'Yssel; cela ne fait baisser les eaux ni dans le Rhin, ni dans les deux saignées: les vîtesses du sluide se ralentissent jusqu'à certain point, comme les eaux sont divisées. Autre confirmation des Expériences de mon Fleuve artificiel.

Ce Fleuve a été construit, & les Expériences faites, pour empêcher l'exécution d'un Projet donné aux Etats d'Hollande. Par ce Projet, on proposoit une Saignée, de la seizième partie seulement, de celle qu'on vient de voir inutile, toute grande & sorte qu'elle est; & cela, pour faire baisser les hautes eaux dans le Rhin même, ou Leck, qu'on voyoit déja saigné si considérablement & sans aucun effet.

Dans la première Partie de la Lettre que j'écris à ce sujet à Monsieur De Raet, Commissaire au Département des Eaux de la Bétuve, on verra l'inutilité d'une pareille entreprise, la dépense à pure perte, les inondations &

les malheurs qu'elle auroit occafionnés si elle eût eu lieu. Ce que j'ai fait pour la Hollande, pourra aussi servir aux autres Pays plats & baignés par des Fleuves qui les inondent.

### II. PARTIE.

Quoiqu'un Fleuve puisse en absorber un autre qui lui apporte
une quantité d'eau égale à celle
qui y couloit déja seule auparavant, sans que les eaux ainsi accruës haussent dans le Fleuve qui
absorbe; parce que, si le Fleuve
absorbant contient alors le double d'eau, elle y coule aussi une
sois plus vîte: sa vîtesse ne va
cependant pas en augmentant selon la proportion des Accruës,
puisque de plus grandes sont hausser le Fleuve en regorgeant sur
cette vîtesse, qui ne peut plus entièrement suffir à leur écoulement.

a iv

## viij PRE'FACE.

Cette même vîtesse, n'étant que dans le rapport de la sou-doublée de la hauteur de la chûte qui donne la pente au Fleuve, & la poussée des eaux qui s'y jettent, elle a ses bornes. J'ai cru devoir les chercher par l'Expérience, pour que la chose sût sans réplique. C'est donc l'Expérience seule, qui m'a fait connoître les limites, où l'eau des Accrues se ralentit dans l'accélération de son mouvement, & commence à se sur fleuve.

Le premier dégré de ralentiffement, s'est fait appercevoir dans un Fleuve accru par deux Rivières, qui lui ont porté chacune une quantité d'eau égale à celle de ce Fleuve: c'étoit le triple de ce qui y couloit auparavant. La surface supérieure de l'eau a haussé d'un demi-pié, ou de la 48°. parise de toute la capacité du Fleuve. Ce qui montre, que sa vîtesse accélérée au triple comme la quantité de son eau, a retardé cette accélération du 48°, qui s'est surmonté.

Il suit de là, que trois Rivières ou trois Fleuves égaux, peuvent sans danger, être confondus en un seul qui absorbera les deux autres. Le Fleuve absorbant ayant triple ses eaux, triplera aussi la vîtesse de leur écoulement moins celle de la 48e. partie de ces eaux qui restera en arrière, & c'est ce qui fait hausser le Fleuve. Ce Fleuve étant de 48 toises de largeur, si on yen faisoit jetter deux autres aussi de 48 toises de largeur chacun, il ne faudroit élargir son lit que d'une seule toise, pour que les eaux des deux autres Fleuves y coulassent sans le faire hausser.

La vîtesse de l'écoulement se-

roit alors triple de ce qu'elle étoit auparavant : les dépôts trois fois moins considérables; & l'écurement du fond se feroit en le creusant avec trois fois plus de force.

Si on n'élargissoit pas d'une toise le lit du Fleuve absorbant, les eaux des deux autres absorbés y couleroient en haussant seulement d'un demi-pié la surfacé supérieure des eaux du Fleuve absorbant. Cela ne seroit d'aucune conséquence.

Le second dégré de ralentifsement, paroît dans un Fleuve dont les eaux sont accrues au quadruple. Elles s'y élèvent & y retardent d'un 24c. de toute leur quantité.

Par des Accrues qui quintuplent la première quantité d'eau qui couloit dans le Fleuve, elle s'y élève & y retarde d'un elle s'élève & retarde d'un 12°. par des Accrues qui la rendent sextuple; & enfin d'un 9e. environ, par des Accrues qui la rendent sept sois aussi forte qu'elle étoit auparavant. On verra dans le corps de l'Ouvrage, les conséquences qui résultent de ces différentes Expériences, & leur application.

Le retard dans la vitesse qui néanmoins s'accélère aussi longtems qu'il y a de nouvelles Accruës, feroit refluer sur elle-même une partie des eaux qui s'élèvent, si celles qui viennent du haut du Fleuve & des Accruës ne les entraînoient vers le bas.

On pourroit augmenter la vîtesse acquise par la pente ordinaire du lit d'un Fleuve & la poussée des Accrues, en faisant des fortes Saignées qui accéléreroient leur écoulement & qui feroient baisser les eaux dans le Fléuve.

a vj

Voyons à quoi cela conduiroir. Un grand Fleuve, dont les eaux seroient hausses par des Accrues six sois aussi fortes qu'il l'est lui-même dans son état ordinaire, ne baissera pas par une Saignée qui lui prendra la moitié des eaux ainsi haussées. Parce que, si la Saignée lui partage ses eaux, en lui en prenant la moitié, elle lui prendra aussi la moitié de la vîtesse de leur écoulement: ainsi, elles ne peuvent baisfer dans le Fleuve; & elles monteront dans la Décharge au niveau de celle du Fleuve même.

Mais dans un Fleuve dont les eaux sont seulement quadruples de l'ordinaire, si on fait deux Saignées, ayant chacune une capacité égale à celle de ce Fleuve elles lui prendront les deux tiers de ses eaux, & les deux tiers de leur vîtesse. La surface supérieure

de celles du Fleuve, baissera d'un 16°. de sa hauteur ou prosondeur: elles hausseront & couleront dans les deux Décharges, au niveau de celles du Fleuve au-dessous des

Saignées.

Le Fleuve ne coulera par conséquent plus qu'avec un tiers de l'eau & de la vîtesse qu'il avoit avant les Saignées. Mais cette eau baisse par-tout d'un 16e. de sa hauteur: cela fait voir, qu'elle tire & accélère aussi d'un 16e. le tiers de la vîtesse qu'elle conserve tant dans le Fleuve, que dans chacune des Décharges; & c'est en ajoutant ce 16e. de vîtesse au tiers qui subsiste dans la division, que les eaux se précipitent & baif-sent par-tout. Si l'Accrue étoit plus forte, les Saignées produiroient cependant un moindre effet.

Voilà le premier dégré d'ac-

célération dans la vîtesse acquise par les Décharges. Voilà aussi deux Saignées d'une capacité double de celle du Fleuve, ce qui triple sa largeur. C'est là le triste avantage, qui résulte de la division des eaux par des Saignées immenses, capables de submerger un Pays soutenu par des Di-

gues.

En remontant d'Expériences en Expériences, je trouve que six Rivières tombant dans un Fleuve, où elles rendent les eaux & la vîtesse de leur écoulement sept sois aussi sortes que lorsque le Fleuve va seul: trois Saignées faisant ensemble le triple de la capacité de ce Fleuve, y sont baisser les eaux tout au plus d'un 24°. de sa hauteur ou prosondeur. Ces eaux haussent & coulent dans les Décharges, au niveau & avec une vîtesse égale à celle du Fleuve audessous des Saignées.

Les trois Décharges prennent donc chacune un quart de l'eau du Fleuve & de ses Accrues, avec le quart de la vîtesse de leur écou-lement; & le Fleuve saigné, ne va plus qu'avec un quart de ses éaux & de la vîtesse qu'il avoit; avant les Saignées. Mais comme ce Fleuve, après avoir haussé d'un 5°, par les Accrues, baisse ensuire d'un 24°. de sa hauteur par les Saignées; cela ne peut avoir lieu, sans que le quart de vîtesse qu'il conserve, n'augmente du 24<sup>e</sup>, qui tire & fait baisser les eaux en se précipitant dans les Décharges

qui les partagent.
Voilà un Fleuve, dont le lit quadruplé en largeur par trois Saignées, pourroit mettre tout un petit Pays en Rivières: l'Invention de ces Saignées, y feroit baisser les taux d'un pié seulement.

### III. PARTIE.

Voulant sçavoir jusqu'où iroiscette accélération produite par
des Saignées, j'ai donné à mon
Fleuve une Tête-d'eau ou poussée
double de celle qu'il avoit dans,
les Expériences précédentes;
j'ai triplé la largeur de l'embouchure par laquelle il reçoit ses
eaux: ensin, j'ai inondé & le
Fleuve & les six Rivières qui s'y
jettent, en y faisant couler les
eaux à raze de leurs bords.

Les Décharges du Fleuve étant ensuite ouvertes successivement, & les trois Saignées prenant les trois quarts des eaux de toute l'Inondation; il n'en est par conséquent resté qu'un quart dans le Fleuve, avec le quart de la vîtesse acquise par la pente du lit & la poussée des Accrues les plus fortes qui puissent avoir lieu : cependant, le Fleuve n'a baissé que d'un pié & demi au dessous de ses bords.

Ce pié & demi de chûte, faisant un 20° de diminution dans la hauteur des eaux, & d'augmentation dans la vîtesse de leur écoulement, doit être ajouté à la vîtesse acquise par la pente du lit du Fleuve & la poussée des Accrues; & c'est ce qui donne l'accélération qui fait couler les eaux plus vîte & baisser par-tout tant dans le Fleuve que dans les Saignées.

Voilà en total, une Saignée 48 fois plus forte que celle qui a été proposée en *Hollande*, pour faire baisser les Fleuves dans le

tems des grandes eaux.

Comme mes Expériences ont été faites jusqu'à présent dans un Fleuve droit, également large dans toute son étendue, avec des bords perpendiculaires; j'ai imité

## xviij PRE'FACE.

ensuite les détours qui se trouvent dans les Rivières en sorme de coudes, en ajustant dans mon Fleuve, des Obstacles, précisément comme les coudes en sorment dans les Rivières.

Après avoir vû l'effet que ces coudes produisent, j'ai supprimé les Saignées, le Fleuve garni de ses Obstacles coulant alors seul entre des bords ou Digues plus élevées. En voici le Résultat.

Les trois Saignées qui ont divisé le Fleuve en rendant son lit quadruple de sa largeur ordinaire, & en accélérant d'un 20°. la vîtesse de son écoulement, ont sait baisser ses eaux de 18 pouces.

Les trois Obstacles ou Coudes que j'ai mis en divers endroits du Fleuve, & qui ont rétréci de moitié la largeur de son lit dans le lieu du plus grand Coude; en retardant d'un 24°. la vîtesse de l'écoulement de ses eaux, les ont

fait hausser de 15 pouces.

Après avoir supprimé les trois Saignées, & que toutes les eaux qui s'y déchargeoient ont eu repris leur cours dans le Fleuve gêné par les trois Obstacles; le retardement d'un 40<sup>e</sup>. dans la vîtesse des eaux ainsi resservées & sappant les Obstacles, les a sait hausser de 9 pouces.

Ces 9 pouces, avec les 15 cidessus, font 24 pouces ou 2 piés de haussée, contre 18 pouces de chûte qu'ont produite les trois Saignées immenses. La différence

est de 6 pouces.

Elle fait connoître l'avantage qui peut revenir, de quadrupler la largeur du lit d'un Fleuve, & de mettre par là le meilleur de son terrein sous une eau, toujours prête à se répandre, & à submerger ce qui reste, & cela pour

gagner 18 pouces de chûte dans le Fleuve qu'on veut saigner.

On trouvera ensuite le Résultat des Expériences tant de mon Fleuve artificiel, que des Observations que j'ai faites sur une partie des Fleuves de l'Europe, touchant les Dépôts occasionnés par la violence des Accruës: ce qui conduit à la découverte du Remède capable de détruire ces dépôts qui causent les Inondations.

## IV. PARTIE.

Les Dépôts étant la principale cause de l'Exhaussement du sond des Fleuves; de l'Exhaussement du sond suit l'élévation des eaux, & ensuite les Débordements: on trouve aisément cette principale cause dans la Division des Fleuves. Pour bien l'établir & sans réplique, je décris le cours du Rhin divisé en plusieurs bras, tel

qu'il étoit du tems des Romains,

& tel qu'il est aujourd'hui,

On trouvera peut-être, dans, la Description que je donne de la fin de ce Fleuve, plusieurs traits qui ont échappés aux Voyageurs les plus curieux. En me voyant le suivre par-tout, on jugera si je l'ai examine sur les lieux. Je ne rapporte de l'état actuel des choses, que ce que j'ai vû par moi-même. Pour plus d'éclaircissement, j'ai ajouté des *Notes* qui étoient inu-tiles dans les Mémoires imprimés <sup>e</sup> que j'ai donnés aux principaux Seigneurs des Etats, parce que les Observations que ces Notes contiennent leur sont entièrement connues.

Dans la Récapitulation que je fais du cours du Rhin, je le trouve divisé en trois bras; & chacun de ces bras à peu près d'une largeur égale à celle de tout le Fleuve.

## xxij PRE'FACE.

Cela me conduit à des Conséquences qui font voir, que le Fleuve entier ou réuni, doit couler trois fois plus vîte que chacun de ses bras; qui n'ont en même-tems avec le tiers de la vîtesse, encore que le tiers de l'eau du Fleuve.

Je vois de plus, que chaque bras a son fond & ses rives. Cela fait trois fonds & six bords: au lieu que le Fleuve n'a qu'un fond . & deux côtés. Les surfaces qui résistent à l'eau coulante dans les bras, sont par là triples de celles qui résistent dans le Fleuve.

Le frotement du fond, celui des bords & la résistance de l'air sur la surface supérieure de l'eau, font donc dans les bras, triples du frotement qu'il y a dans le Fleuve, Le retardement de l'eau est donc auss triple.

Des vents contraires soufflant

violamment contre le courant de ces bras, y trouveront une résistance trois sois moins grande que dans le Fleuve: ils y agiront par conséquent trois sois plus sort. Ainsi, leur effet triple, sur une vîtesse triplement diminuée, sera 9 sois plus grand. Dans ce cas, l'eau coulante dans les bras du Fleuve, ira rélativement 9 sois moins vîte que dans le Fleuve même: c'est ce qui suspend & sait hausser les eaux dans ces bras.

De là vient, que les terres & les sables que les grandes eaux charrient, se déposent si aisément dans le fond des bras du Fleuve: tandis, que le tout est entraîné 9 sois plus vîte dans le Fleuve. C'est ce qui fait que le fond des bras, s'élève aussi 9 sois plus facilement que celui du Fleuve. Les eaux qui coulent par ces bras, s'élèvent proportionnellement & resluent sur

### $\mathbf{x}$ xiv PRE'FACE.

elles-mêmes: ou elles rompent leurs Digues dans les endroits foibles: ou enfin elles passent par-

dessus ces Digues.

Il paroît de là si naturel, qu'en réunissant les trois bras du Rhin, pour n'en saire qu'un seul Fleuve, on lui rendroit une vîtesse constante, trois sois plus grande que celle qu'il a dans ses Divisions. On lui faciliteroit en même tems, un écurement de son sons aussi constamment trois sois plus considérable. Ceci est simple, vrai, & le Remêde efficace non seulement pour empêcher les exhaussemens, mais encore pour les détruire peuà-peu.

J'ai prévu les Objections qu'on auroit pû me faire, & j'y ai répondu d'avance. Jai montré la possibilité & la facilité de la chose , fans nuire à la Navigation tant intérieure, que de l'intérieur

**2**U

an-dehors du Pays. J'ai averti des précautions qu'il faudroit prendre, pour ne pas rendre le Remède pire que le mal. J'ai donné la manière d'obturer lentement, & par dégrés, l'Embouchure des Bras qu'il faudroit absorber, sans y causer d'accidents.

Le pis-aller dans le Bras absorbant, seroit de redresser ses Coudes, pour empêcher la rupture de ses Digues & faciliter le prompt écoulement de l'eau. Sans celale redressement des Coudes, n'est pas moins nécessaire si on veut éviter les malheurs.

## V. PARITHE.

Si le Moyeni que je viens de proposer, donne de la grainte par la réunion de plusieurs Bras en un seul; entr'autres Expedients salutaires, il y a celui du redressement du lit des Eleuves pour en

# PREFACE.

faciliter l'écoulement, & empêcher l'ébranlement & la fappe des Digues qui causent les Inondations,

Le premier Vice radicalqui se présente sur le bord d'un Fleuve, conssite dans les Coudes, qui en rétrécissent le lit, en exposant l'en-droit le plus avancé de ces Coudes au fil des plus grandes & plus for-res eaux. Il arrive toujours, & il arrive nécessairement, que ces Coudes se trouvent sappes par le pié. La Sappe qui s'en fait, réduit la Digue qui soutient les eaux du Fleuve, à moins de la moitié de son épaisseur, La Digue ainsi sap-pée, diminuée d'épaisseur & de résistance; sait la pirouette & tombe ensuire, non du côté de la Campagne avec l'eau qui l'entraîne, mais elle tombe dans le Fleuve même & dans le lieu de la sappe. Woila la grande Caufe, & la Han che qui coupe premièrement, & fais ensuite sauter les Digues.

Le Remède est simplement d'ôter cette Hache en redressant les Coudes. On rendra par-là au Fleuve, la largeur que ces Coudes lui prennent : on lui facilitera l'écoulement de son eau en redressant son lit: on évitera en même-tems, toutes les sappes telles qu'elles puissent être, & conséquemment les trois quarts & demi des Ruptures & des Inondations.

Je donne le Moyen de faire ce redressement de Digues de la ma-nière la plus aisée, la plus sûre & la moins dispendieuse. On verra la différence de ma Méthode, en la mettant en parallèle avec celle qui a été suivie, en 1754, entre

Arnhem & Emmerick.

Quant aux Sinuosités des Rivières & des Fleuves, il en résulte encore de grands Inconvénients,

## xxviij PRE'FACE.

L'eau venant de loin avec rapididité, & rencontrant un Détour, ëlle bat de toute force la partie de la Digue qui se trouve exposée à ce Détour. L'eau coulante pérd dans le choc, toute la vîtesse qu'elle avoit acquise par la pente de son lit & l'accélération. Elle resteroit tranquille & morte après le choe, si la seule pente de ce lit aidée de l'eau coulante supérieure qui sournit & pousse con tinuellement, ne la remettoient en train.

De là naissent les Brèches dans les Digues des Détours: le Dépôt du sable & des terres dans le fond de ces Détours, par une espèce de stagnation même des plus grandes eaux qui les apportent: de là enfin, l'Exhaussement incroyable de ce fond, l'Elévation des eaux, & les Débordements.

Le Remède est toujours fort

simple. Ce seroit aussi de redresser autant qu'on pourroit, ces Détours, par des Contre-Digues qui rendissent au Fleuve une largeur convenable: qui redressassent par consequent son cours; & qui lui facilitassent son écoulement sans aucune stagnation de ses eaux.

Les Contre-Digues qui redresseront les Coudes & les Sinuosités des Fleuves, doivent être telles, que le lit du Fleuve qu'elles soutiennent, puisse contenir le plus d'eau & qu'elle y coule le plus rapide-ment qu'il sera possible; que ces Digues n'en souffrent que se moins de pression, & de chocs & qu'il n'en résulte par conséquent que le moins de Ruptures & de Dommage qu'il sera aussi possible. Ces Digues seront alors les plus avantageuses.
Pour donner une Constructions

qui les rende telles, j'ai cru de-

voir consulter la Nature dans ses Opérations, & la prendre pour Maître absolu. J'ai vu la Mer Belgique se former elle-même, un Rivage si beau, qui lui prescrivoit ses propres bornes. Elle m'a montre, que st les Hommes font une longue pente à une Digue du côté du terrein ferme de la campagne; la Nature au contraire, tourne la sienne du côté de l'eau, pour lui opposer un plan fort in-cline, sur lequel elle roule & glisse plutôt que de heurter. C'est ce plan fortement incliné dans l'eau qui tient ferme contre la pression, le choc, & les sappes. Je le démontrerai.

Ayant donc choisi entre les Villages de Catwyk & Noortwykop-zée, un bel endroit du Strand ou Rivage de la Mer; le Nivelle; ment m'a fait connoître, que la Digue que l'Ocean se sorme &

# PREFACE. XXX

s'oppose à lui-même, n'a qu'un pié de chûte à plomb, sur une longueur de 55 piés de pente vers l'eau. Voilà une Digue construite par la Nature, avec le penchant le plus doux, & qui a le plus de résistance.

Je fçais cependant, que cette belle Digue naturelle, ne peut être imitée à la rigueur sur le bord des Fleuves, par rapport à la longueur de sa pente qui prendroit trop de terrein. Mais plus on en approchera, plus aussi la Digue construité à son imitation sera parsaite & avantageuse.

Je donne le Modèle d'une telle Digue imitée de la Nature, & applicable aux Rivières & aux Fleuves, avec la Démonstration de tous ses Essets. Elle sera utilé à ceux qui voudront en faire usagé. Celui qu'on en seroit en Hollande pour le redressement de

# Exxij PREFACE

lit des Rivières, empêcheroit l'ébranlement, la sappe, le renversement des Digues, & les Déluges qui y sont si fréquents.

# VI. PARTIE.

Si le dernier Moyen proposé paroissoit causer de la lenteur, ou être contraire à divers Intérêts par : ticuliers: je fais voir dans la VI. Partie de ma Lettre, qu'avec une Digue de quatre lieues & demis de, longueur sur le Leck; ou une autre Digue de près de deux lieues & demie seulement dans un autre endroit; on pourroit aisement, à peu de frais & sans risque, garantir des Inondations la plus belle partie de la Hollande, consistant dans tout le Trajet du Vecht, le Territoire de Woerden & sesad. jacens, l'Amstel-Land, le Rhyn-Land, le Schie-Land, & le Delfis Land.

# PREFACE. XXXII

Mais on vient à la traversei, disant, que pendant les rudes Hyvers, il se forme dans le Leck des (YS-Dammen ou) Banes de Glàce, d'une épaisseur à l'épreuve du canon; que cette Glace fait refluer les eaux, ce qui met les Digues & le Pays en danger. Sur quoi on insiste, à faire dans le Leck, la Saignée proposée & contre laquelle je m'élève, pour prendre, dit on, dans le Fleuve, ce superflu des eaux qui refluent derrière le banc de glace & qui sont dangereuses; comme si la Saignée pouvoit y faire baisser ces caux dangereufes.

Je continue ici à résuter le Projet de cette Saignée par la Raison, l'Expérience, & l'Exemple d'autres Saignées 32 sois plus sortes qui ne produisent aucun esset.

Jeréduis enfin, ce Projet, à la diffi-

culté insurmontable, quiest, qu'en supposant comme vrai, que cette petite Saignée sera baisser l'eau du Leck, il se trouve dans la duse nécessité de supposer aussi, que cette même Saignée sera ambulante; qu'on la transportera tantôt ici, & tantôt là, pour l'avoir toujours précisément un peu audessuré des bancs de glace qui se sorment au hazard.

Sans cela, peut-on concevoir que cette Saignée puisse être d'aucune utilité? Ne la fait-on pas là, pour décharger les eaux qui s'élèvent & qui refluent derrière le Banc, & qui sautent ensuite par-dessus?

La Saignée proposée consistera en 5 Ecluses, chacune de 15 piés de largeur: il leur saut 6 grands Môles de maçonnerie pour les soutenir. Leur Décharge sormera un Canal de la largeur d'une Rivière: ce Canal aura deux Digues auss hautes que celles du Leck & de la Méruve.

Si cette Saignée n'étoit point ambulante, il faudroit que les Bancs de Glace se sixassent, & allassent toujours se former précilément un peu au-dessous de la Saignée.

Mais comme ces Bancs changent annuellement de figure & de place, il paroît, qu'il faudroit autant de Saignées qu'il y a de lieux propres à la formation de ces Bancs i c'est-à-dire, qu'il faudroit mettro tout le bord du Fleuve en Saignées, & d'un Pays ferme en faire une Mer-d'eau.

Pour empêcher ces Traverses de Glace de se former dans le lit d'un Fleuve, se dirai toujours, qu'il faut redresser ce lit: faciliter l'écoulement de ses eaux sans staguation : réunir ces eaux pour leur donner de la force, au lieu de les diviser pour les affoiblir.

Plus elles seront réunies dans un lit redressé autant qu'il sera possible, plus elles couleront vîte, & moins il y aura de glace.

Voilà le seul Expédient qui puisse mettre hors d'inquiétude, Tout ce qu'on pourroit dire de plus reviendroit à ce Moyen unique.

Ce pețir Ouvrage a été entrepris par affection pour l'Humanité, la conservation de mes Semblables. & pour satisfaire aux empressements d'un Magistrat, qui me faisoit l'honneur de demander mon Avis, sur un Projet qui intéresse la vie & lesbiens de ses Concitoyens, Après avoir donné cet Ouvrage imprimé en détail à M, de Ract, & 2ux principaux Membres du Gouvernement d'Hollande, je viens de le rassembler pour le donner au Public, espérant qu'il pourra aussi lui étre utile : c'est là le seul bus que je me propole.

A Paris , le 6 Août 1760.

# LETTRE

A Monsieur DE RAET, Boutguemaître de la Ville de Leyden en HOLLANDE, alors Député au Commité des États à la HAYE.

#### PREMIERE PARTIE.

Où l'on voit l'uvilité de l'Hydroméirie,

VOus scaver, Monsteut, que l'Hyu drométrie est l'Art de mesurer la quantité & la vîtesse des eaux des Rivières & des Fleuves.

Qu'à ceci, se joint nécessairement la connoissance de la pression tausée pak la pesanteur des eaux, & celle de l'effort que produit le choc de ces eaux pour dérruire les bords des Fleuves.

Qu'il y faut aussi joindre une autre connoissance, qui est celle de la cons-

En 1755.

truction de ces bords ou rives élevées; que cette construction soir telle, que le lit des Fleuves contienne le plus d'eau qu'il est possible; qu'elle y coule le plus rapidement qu'il se pourra; & que les bords ou Digues qui souriennent cette eau au-dessus des Campagnes voisines, n'en soussierent que le moins de dommage, & qu'il n'en résulte, par conséquent, que le moins de Ruptures aux Digues qu'il sera aussi possible.

Qu'à ceci se joint encore, l'Art de ramasser les eaux dans les Fleuves, en les concentrant entre leurs Digues autant qu'elles peuvent l'être, dans un même lit, beaucoup moindre que ceux des Rivières qui s'y déchargent, sans

causer d'in andarions.

Qu'il sant ensin, soigneusement empecher la division de ces eaux hors de seur lit, ce qui de tous les cas, est le pire,

#### sur le Cours des Fleuves. PART. I.

#### PREMIER PARADOXE

Directement opposé aux Connoissances dont je viens de parler.

Si une ou plusieurs Rivières venoiene à changer de cours, & se jetter successivement dans un Fleuve dont le lit est déja plein sou presque plein ? On pense ordinairement, que cette nouvelle eau grossivoit le Fleuve, de sorte qu'il faudroit étargir son lia, ou hausser, les bords, & que faute de s'autre, ses eaux s'élevant, passerient par dessure, ses bords, ordinaires, no le

#### SECONO PARADOXE.

Qui est une Conséquence nécessaire du

Quand l'eau d'un Fleuve enflé par des Rivières, où des Torrents produits par les pluies & la fonte des neiges, est prefque à pleins bords; si on faisoit des Saignées ou Décharges à ce Fleuve, pour en tirer une quantité considérable d'eau & la jetter d'un autre côté où elle auroit Expériences

un écoulement : On pense encore, que par ee moyen, la hauteur de l'east baifseroit dans le fleuve ; que les Digues de re Fleuve en servient beautoup moins exposees aux Ruptures ; que le Pays voisin au Fleuve en seroit plus en sureté; &c;

#### MACHINE

#### Pour faire l'Expérience commaire.

J'ai chez moi, à Leyden, un Rleure ortificiel, avec un bon nombreide Ria vières qui se jettent successivement dans fon lir. J'ai prariqué des Déchanges considérables à ce Fleuve; on ouvæ ces Dés charges & on arrête le cours des Rivières par de latges Ecluses. Lecon est en ordre

į. ...

expérimental & amusant,
Jis prends, Monsseur, la liberté de vous inviter à venir le voir, & juger du fait. Il n'y a de plaisir réel que dans le vrai : mais on ne s'en assure bien que par l'Expérience. Venez donc voir cette lage' Mêre qui enfante avec peine, qui élève avec soin, qui donne du crédir & souriene grudemment les Sciences utiles & pailibles.

## fur le Cours des Fieuves. PART. 1. \$

#### EXPÉRIENCES

Qui prouvent que le premier Paradoxe est bien nommé \*.

#### PRÉPARATION.

Ayant donné à mon Fleuve & aux Rivières qui s'y jettent, une chûte d'un pié pour la pente de 100 verges de longueur qui font 1200 piés; & la Tête de l'eau à l'embouchure du Fleuve, & à celle des Rivières, étant constamment d'une même hauteur : je laisse ensuite couler l'eau dans le Fleuve, & je remarque l'endroit où sa surface supérieure arteint.

\* Ces Expériences & celles qui suivent, ont été faites à Leyden, en 1755, le tout principalement en présence de leurs Excellences Messieurs les Comtes de Bentinck, de Hompesch, de Wassenaer-Twickel, & de Wassenaer-Catwyk; de Monsieur le Bourguemaltre de Ruet, & de Monsieur Edens de Warmondt. Je viens de répéter ces mêmes Expériences, à deux heurs de Paris, sur les bords de la Saine.

A`iij

#### Expériences

Cette marque va me diriger dans les Expériences suivantes.

#### Expérience L

Je laissé une de mes Rivières se jetter dans le Fleuve. Cette Rivière y sournit une quantité d'eau égale à la moitié de celle qui y couloit déja-Cependant, la hauteur de l'eau du Fleuve ne change pas par cette Accruë, sa surface supérieure reste à la marque.

L'Accrue ayant augmenté d'une moitié la quantité de l'eau du Fleuve, elle se seroit nécessairement su montée dans la même proportion, si la Rivière n'eût en même-tems augmenté d'une moirié, la vîtesse de l'eau qui couloit dans le Fleuve avec laquelle celle de la Rivière va de pair.

#### Expérience II.

La première Rivière continuant à couler dans le Fleuve, j'ý en laisse en-fuite couler une seconde qui y porte autant d'eau que la première. Voilà donc le double d'eau de ce qui y couloit auparayant. La hauteur de cette

fur le Cours des Fleuves. PART. I. 49 Leau reste pourtant toujours à la marque, & ne change pas dans le Fleuve par la double Accrue.

Cette double quantité d'eauqui coule sans s'élever en rien, fait voir, que les deux Rivières qui se jettent dans le Fleuve, au lieu de faire hausser seaux, ne font que leur donner de la chasse, en faisant, dans un tems égal, couler le Fleuve une fois plus vîte qu'auparavant. Cette augmentation de vîtesse se voit à l'œil; & mieux encore par un Moulinet placé dans le Fleuve pendant le tems des Expériences.

Les bords du Fleuve & ceux des Rivières étant perpendiculaires, & le fond uni par-tout, on ne peut supposer ici que les eaux ne couloient pas près de ces bords avant les Accruës. Ces mêmes Accruës n'ont pas donné, mais augmenté la vîtesse dans toute la

largeur du lit du Fleuve.

Voilà donc ce Fleuve qui reste de la même capacité, & qui, en même-tems, absorbe deux Rivières aussi fortes que lui, sans qu'il soit besoin d'élargir son lit, ni hausser ses bords. Cela seroit d'autant plus inutile, que ses eaux

A iv

Expériences ne changent rien à leur hauteur par la double Accrue.

# AVANTAGES résultants de la réunion des eaux.

En ramassant ainsi les eaux dans un même lit, on leur procure un écoulement plus prompt, le fond s'écure avec une force double, ce qui y permet aussi moitié moins de dépôts par la stagnation des eaux en beaucoup d'endroits.

# PREUVES EN GRAND des Expériences qui viennent d'être rapportées.

Si on récuse les Expériences de mon Fleuve artificiel, parce qu'elles sont en perit, je me transporterai sur le Danube; & je ferai remarquer que l'Inn, qui se jette dans ce Fleuve à Passaw, est une Rivière presqu'aussi forte que le Danube. Cependant, le lit du Fleuve audessous, c'est-à-dire, entre Passaw & Lintz, n'est pas plus large que celui de l'Innqu'il a absorbé: mais l'eau y coule plus vite.

fur le Cours des Fleuvis. PART. I. y
Une seconde Preuve se trouve dans
le Rhin au-dessus de Mayence. Ce Fleuvière absorbe le Mayn, qui est une Rivière dont le lit plein d'eau est aussi large que celui du Rhin, & le lit du Fleuve n'en réçoit aucune augmentation.

Il y a plus. Le Rhin absorbant se Meyn à Mayence, & la Moselle à Co-blentz, il coule de là à Bonn & passe ensuite sons les murs de Cologne: son lit n'y est pas si large, qu'il est audessons de Mayence où il coule seul avec le Meyn, avant d'avoir absorbé la Moselle. On voit donc par ces Observations sans répliques \*, que tout dé-

grand, sans augmenter sa largeur ni megrand, sans augmenter sa largeur ni meme sa hauteur. Ce Paradoxe apparent,
est sondé sur ce qu'il est possible, que le
petit n'ait fait que rendre coulantes dans
le grand, les eaux des bords qui ne
létoiene point, & augmenter la vitesse
du sil, le sout dans la même proportion
qu'il a augmenté la quantité de l'eau. Le
bras du Po de VENISE, a absorbé le
bras de FERRARE & celui du PANARO,
sans aucun élargissement de son lit. El

Expériences

pend de la vîtesse que l'eau peut aquérir avant de se surmonter. Mais cette vîtesse ayant ses bornes, nous les chercherons dans la suite.

#### EXPÉRIENCES

Qui prouvent l'inutilité des Saignées, É que le second Paradoxe à aussi reçu son véritable nom.

#### PRÉPARATION.

J'ai laissé mon Fleuve dans l'état où il étoit pour la première Expérience; j'y ai ensuite fait couler six Rivières dont la chûte étoit comme celle du Fleuve, c'est-à dire, d'un pié par 100

faut raisonner de même à proportion de toutes les cruës qui surviennent, & en général de toute nouvelle augmentation d'eau, qui augmente aussi la vitesse. Eloge de M. Guglielmi par M. de Fontenelle; Mém. de l'Acad. Royale des Sciences de Paris; Année 1710.

Monsieur Guglielmini est le premier, que je sçaches, qui ait fait cette Remarque sur les Fleuves. Voyez son Traité De

Fluminum Natura.

fur le Cours des Fleuves. PART. I. 11 reverges de longueur de pente. A l'embouchure de chaque Rivière dans le Fleuve, il y avoit des Ecluses aussi larges que le lit de ces Rivières. La Têre-

d'eau étoit la même par-tout.

En ouvrant les six Ecluses, je donne par-là au Fleuve, six Accrues, dont la quantité d'eau de chacune est égale à la quantité d'eau qui couloit auparavant dans le Fleuve. Par ce moyen, je le fais surmonter, & venir à pleins bords. Je remarque l'endroit où sa surface supérieure atteint: cette marque me dirigera encore dans les Expériences suivantes.

### Expérience III.

Je fais une Saignée au Fleuve rempli d'eau coulante à pleins bords, pour voir si je l'y ferai baisser. Cette Saignée, se fait en ouvrant une Ecluse dans une Décharge, éloignée de l'embouchure des Rivières, & qui prend la 16°, partie de toute l'eau du Fleuve rempli à pleins bords par l'Accruë de ces six Rivières. La Décharge, toute forte qu'elle est, ne fait baisser en rien l'eau du Fleuve, sa surface supérieure reste à la marque. L'eau coule dans la Décharge

au niveau de celle du Fleuve.

La Décharge, en prenant la 16°partie de l'eau du Fleuve, lui emporte
aussi la 16°-, partie de la vîtesse de son
écoulement. Voilà ce qui fait que la
hauteur de l'eau ne diminue pas dans
le Fleuve, & qu'elle coule à son niveau dans la Décharge avec une vîtesse
égale à celle qui reste au Fleuve même
au-dessous de la Saignée.

#### Expérience IV.

Les six Rivières continuant à couler dedans & avec le Fleuve, je ferme la première Saignée (Exp. 3), & j'en sais une seconde dont la capacité est égale à celle de tout le Fleuve. J'y laisse décharger ce Fleuve qui se partage en deux branches aussi fortes l'une que l'autre, sans m'appercevoir cependant que l'eau baisse dans le Fleuve : sa surface supérieure reste à la marque. L'eau coule dans la Décharge élevée au niveau de celle du Fleuve qui en perd la moitié de celle qu'il avoit.

Cette Szignée ou Décharge, la plus forte qui puisse être saite, en prenant Ju le Cours des Fleuves. PART. I. 13. la moitié de l'eau du Fleuve rempli à pleins bords, lui prend auffi en mêmetems la moitié de la vîtesse de son écoulement; une moitié de l'eau coulant dans le Fleuve sous la Saignée avec la moitié de la vîtesse qu'elle a au-dessus de cette Saignée, & l'autre moitié de l'eau coulant dans la Décharge encore avec la moitié de la vîtesse qu'elle avoit dans le Fleuve au-dessus de la Saignée.

Ce ralentissement dans la vîtesse, fair que dans un tems égal, il passe autant d'eau par le Fleuve quand la Décharge est sermée, qu'il en passe par le Fleuve & la Décharge tout ensemble quand cette Décharge est ouverte. Le ralentissement de la vîtesse, fair ensin, que l'eau ne peut baisser dans le Fleuve, & qu'elle s'élève à son niveau dans la Décharge où este coule avec une vîtesse égale à celle qui reste au Fleuve même au-dessous de la Saignée.

PREUVES EN GRAND des Expériences faires sur la Division des eaux.

Ces Expériences sont encore en perit, je l'avoue: mais il y a moyen de les vé-

Experiences .

rifier par le cours des plus grands Pleuves. Je choisis pour cela, le Rhin, audessous de la Ville d'Emmerick.

On sçair, que ce Fleuve s'y divise en deux parties à peu près égales, dont l'une coule vers Arnhem, & l'autre passe à Nimégue; que chacune de ces deux branches, a un lit aussi à peu près égal à celui du Fleuve entier avant sa division. Quand les eaux sont fortes, on les trouve toujours aussi hautes dans le Vahal ou la branche qui baigne Nimégue & qui saigne le Rhin, que dans le Rhin même qui coule vers Arnhem.

De plus, cette moitié du Rhin qui coule vers Arnhem, se divise encore pour former l'Yssel qui baigne Zurphen & Deventer. La largeur du lit de l'Yssel ne dissére guères du lit du Rhin, qui, après cette division coule sous Arnhem. Quand les eaux sont sortes, elles sont toujours aussi élevées dans l'Yssel qui saigne ce qui reste du Rhin, que dans le Rhin même sous Arnhem: leur surface supérieure est par-tout à la même hauteur.

Tous ces fairs sont constatés par le niveau des Digues qui bordent le Rhin avant & après ses divisions. Elles sont

fur le Cours des Fleuves. PART. 1. 19 aufsi élevées pour les branches du Rhin ainsi divisé, que pour le Rhin réuni. Les eaux haussent également dans les branches comme dans le Rhin; elles y causent une pression, y déchirent & renversent aussi leurs Digues de la même manière.

Il y a cependant moven, defaire des Saignées si fortes à un Fleuve, qu'un pourroit y faire baisser les grandes eaux. Mais ces Saignées devroient être immenses, & deviendroient plus nuisibles qu'avantageuses. Mon Fleuve artificiel déterminera la grandeur de ces Saignées, & de quelle manière elles doivent être faites pour produire quelqu'effet.

Conséquences des premiers Faits, & application des Expériences qui ont été rapportées.

Vous vous rappellerez, Monsieur, que sur la fin de l'année dernière \*, vous me communicates à la Haye, le Projet donné aux Etats d'Hollander, pour creuser une Saignée qui prît une

\* 275<del>4</del>

16. Expériences

partie des grandes eaux du Leck pres de Vyanen, & les jeurat dans la Mérune

près de Gorcum.

Cette Décharge devoit faire baisser les eaux dans le Leck, empêcher par-la qu'elles ne passassent par-dessus leurs Digues, & ainsi garantir d'Inondations la partie de la Province d'Hollande comprise entre Utrache & l'Océan, Roserdam & Amsterdam.

La Saignée ou Décharge, devoir confister en 5. Ecluses, chacune de 15 piés de largeur; ce qui fair pour le tout une Ouverture de 75 piés de largeur, dans laquelle la Rivière du Letk se seroit

jettée.

La largeur du Leck entre ses Digues, est d'environ 100 verges du Rhia, ou 1200 pies. Quand les eaux sont hautes, cette largeur est remplie: les eaux montent presque jusqu'à la sommité des Digues; & c'est ce qui jette la consternation dans tout le Pays plat & ensoncé qui les environne.

La largeur du Leck entre ses Diques étant de 1200 piés, & celle de la Décharge de 75: On voit que 1200, sont à 75, comme 16, sont à 1. Ainsi, la Décharge projettée, n'est-que la 16°.

Jur le Cours des Fleuves. PART. I. 17 partie de la largeur de la Rivière qu'on veut saigner, pour y faire baisser les grandes eaux, en en prenant par con-

séquent la 16°, partie.

Je vous demandai alors, Monsieur, combien pourroient coûter les 5 Ecluses, le creusement du Canal de Décharge, & les deux Digues qui devoient contenir les eaux dans la Décharge avant d'être parvenues à la Méruve. Vous répondites que sela iroit

entre 5 & 6 millions de florins.

Je sus si frappé de l'inutilité de l'Entreprise, des Inondations & des malheurs qu'elle pourroit causer, si elle avoit lieu, & d'une dépense si exorbitante à pure perte, que je me proposai sur le champ de construire le Fleuve artissiel dont il s'agit ici, avec tout ce qui en dépend: pour vous montrer, ainsi qu'aux principaux Membres du Collège des Nobles, & à Messieurs les Sur-Intendant & Commissaires du Dipartement des Eaux de Rhynlandt; pour montrer, dis-je, par l'Expérience seule, le vuide d'un Projet aussi dangereux, que contraire à toutes les connoissances que donne l'Hydrométries

Sur la Lettre que je pris la liberté de vous écrire le 14 Février 1755, vous me fites l'honneur, vous & les Seigneurs dont je viens de parler, de venir, au mois de Mars suivant, voir les Expériences que je vous avois détaillées.

L'Expérience III ci-dessus, étoit printipalement celle qui intéressoit le plus

le Projet de la division des eaux.

Vous avez vû un Fleuve rempli d'ean coulante à pleins bords: Vous avez remarqué le point où sa surface supérieure atteignoit. J'ai fait ensuite une Saignée à ce Fleuve (toujours Expérience III), qui prenoit la 16°, partie de la quantité de toute l'eau du Fleuve tel que le Projet le vouloit. Mais comme cette Saignée prenoit aussi en même-tems, la 16°, partie de la vîtesse du fluide, la surface supérieure de l'eau du Fleuve n'a pas baissé; & vous avez vû l'inutilité de la Saignée ou Décharge, puisqu'elle ne produisoit aucune diminution.

L'Expérience IV surabondante, par laquelle vous avez vû, qu'une Saignée dont la capacité est égale à celle de fur le Cours des Fleuves. PART. 1. 19
tout le Fleuve, & qui n'opére encore
aucune diminution dans la hauteur de
fes paux, parce qu'elle leur prend la
moitié de la vîtesse de leur écoulement,
vous a donné la preuve complette, que
la Saignée projettée 16 fois moins forte
que celle-ci, seroit sans aucun esset.
Vous voyez aussi tous les hyvers,

Vous voyez aussi tous les hyvers, le Rhin saigné par le Vahal & l'Yssel, aussi haut dans le Leek que s'il n'eur point eu de décharges. Sans elles, il couleroit seulement plus fort dans le Leek; & sa rapidité empêcheroit son fond de hausser, en lui procurant un écurement annuel d'autant plus considérable, que ses eaux seroient plus réunies & couleroient mieux.

Il résulte de ces deux dernières Expériences, & des faits rapportés, qu'une Saignée, je ne dis pas de la 16° partie de la capacité d'un Fleuve comme celle qu'on propose, mais d'une capacité égale à celle de tout le Fleuve même,

seroit:

1°. Absolument inutile, puisqu'elle ne feroit pas baisser ses eaux lorsqu'elles sont hautes & dangereuses.

2°. En diminuent de moitié la vî-

tesse de leur écoulement, cela feroir que les sables & les terres que les grandes eaux charrient, pourroient se déposer plus aisément & hausser le fond du Fleuve; ce qui entraîneroir nécessairement aussi le rehaussement de ses Digues.

3°. Cette diminution de moitié dans la vîtesse de l'eau du Fleuve, empêcheroit de même l'écurement de son fond, qui ne peut se faire que par des eaux tapides & réunies. Autre circonstance qui augmenteroit encore les dépôts &

le rehaussement des Digues.

4°. La construction des Ecsuses de la Saignée, le creusement de la Décharge, ses Digues, &c. feroient une dépense de 5 à 6 millions de storins qui seroient en pure perte.

5°. L'Entretien annuel des Ecluses, de la Décharge & des Digues, seroit

aussi perdu à perpéruité.

6°. Le Terrein qu'il faudroit acheter pour y creuser cette Décharge & y affoir ses Digues, feroit une autre perte bien considérable pour un Pays qui fair grand prosit de ses pâturages.

7. Les eaux de la Décharge, s'éle-

fur le Cours des Fleuves. PART. I. 21 vant au niveau de celles du Fleuve d'où elles viennent, causeroient sur leurs Digues une pression égale à celle du Fleuve sur les siennes : les vents, sur des eaux également hautes, les pousseroient sur leurs Digues avec une égale violence. La pression des eaux, & l'impétuolité des vagues sur les Digues de la Décharge, seroient, par conséquent, aussi fortes sur les Digues de la Décharge, que sur celles du Fleuve. Il y auroit donc autant de Ruptures, d'Inondations & de Malheurs occasionnés par ces Digues, que par celles du Fleuve, & le tout sans la moindre névellité.

Voilà les Conséquences funestes, qui suivent par-tout la division des Fleuves, Et il y a tant de çes Fleuves, qui, comme le Rhin, tant loin que près de leurs Embouchures dans la Mer, auroient besoin d'avoir le lit qui contient leurs eaux, beaucoup plus resserté qu'il ne l'est. Tels sont le Weser, dans le Duché de Brême; l'Elbe, dans le Holstein; l'Oder, en Poméranie; la Vistule, dans la Prusse Polonoise; le Teisse, en Hongrie; la Save & la Drave, en Esclavo-

Expériences, & c. PARTIE I, nie; le Po, en Italie, & c. Tout ce que j'ai rapporré, & ce que je dirai dans la suite touchant le Rhin convient également à tous ces auries Fleuves,

Fin de la première Partis,



# BORNES

Des Vîtesses que l'eau peut acquérir par la pente ordinaire du lit d'un Fleuve, avant de s'y élever par les Accrués,

### SECONDE PARTIE,

deux premières Expériences rapportées dans la première Partie de cette Lettre, qu'un Fleuve peut absorber un autre Fleuve qui lui apporte une quantité d'eau égale à celle qui y couloit auparavant, sans que ces eaux ainsi accrues haussent dans le Fleuve qui absorbe l'autre. Parce que; si le Fleuve absorbant contient alors le double d'eau, elle y coule aussi une sois plus vite.

Sa vîtesse, he continue cependant point à augmenter selon la proportion des Accrues, puisque de plus grandes font hausser le Fleuve, en regorgeant sur cette vîtesse, qui ne peut plus en tièrement suffire à leur écoulement; cette même vîtesse n'étant que dans le rapport de la soudoublée de la hauteur de la chûte qui donne la pente au Fleuve, & la poussée des gaux qui s'y jettent. L'Expérience va nous faire connoître les limites, où l'eau des Accrues se ralentit dans l'accélération de son mouvement, & commence à se surmonter en s'élevant dans un Fleuve.

#### PREPARATION.

Mon Fleuve droit & également large dans toute son étendue, est resté avec la chûte d'un pié par 100 verges de longueur, ce qui donne la pente ordinaire pour l'écoulement de l'eau. Toutes les Rivières que l'on va voir se jetter dans ce Fleuve par des Écluses aust larges que leurs lits, ont aussi la même pente, & la même tête-d'eau. J'ai divisé sa bauteur de mon Fleuve dequis le fond, jusqu'au haut des bords, en 30 parties égales. Ce fond est uni de les bords sont unis & perpendiculaires pour que rien n'arrête.

Expérience L'

#### Expérience L

Le Fleuve coulant à la hauteur de 24 parcies depuis le fond jusqu'au point où sa surface supérieure atteint; & ayant vû par les Expériences précédentes, qu'en y laissant jetter une Rivière qui y portoit autant d'eau qu'il en passoit déja dans ce Fleuve sans le faire hausser : outre cette première Rivière, j'en laisse présentement encore une seconde se jetter dans le Fleuve.

Elles y portent chacune, une quantité d'eau égale à celle du Fleuve même, Voilà donc le triple d'eau de ce qui y couloit auparavant. Aussi, je trouve la surface supérieure du Fleuve ainsi acctu, à la hauteur de 24 parties & demie. Il s'est par conséquent élevé de la moitié d'une de ces parties, ou d'un quarante-huitième; & voici le premier dégré de ralentissement dans la vîtesse accélérée par la poussée des Accruës, & la pente du lit qui ne peut plus entièrement suffire à l'écoulement de l'eau qui regorge un peu.

On voit par cette Expérience, que

trois Fleuves égaux, peuvent sans danger, être confondus en un seul qui absorbera les deux autres; que le Fleuve absorbant, ayant triplé ses eaux, triplera aussi la vîtesse de leur écoulement, moins celle de la 48°, partie de ces eaux qui restéra en arrière, & c'est ce qui sait hausser le Fleuve; que ce Fleuve étant de 48 toises de largeur, si on y en faisoit jetter deux autres aussi de 48 toises de largeur chacun, il ne faudroit élargir son lit que d'une seule toise, pour que les eaux des deux autres Fleuves y coulassent sans le faire hausser.

Alors, la vîtesse de l'écoulement feroit triple de ce qu'elle étoit auparavant ; le dépôt des sables & des terres charriées par les eaux, trois sois moins considérable dans le fond du Fleuve: l'écurement de ce fond aussi trois sois plus fort; & conséquamment, au lieu de s'élever par les dépôts que permettent les eaux peu coulantes qui est ce que l'on craint, ce même fond se creuserier trois sois davantage pour y contenir de plus grandes eaux qui est ce qu'on souhaire dans tous les Pays plats.

Si on n'élargit pas d'une toise le lit du Fleuve absorbant, les eaux des deux fur le Cours des Fleuves. PART. II. 27 autres absorbés y couleront en haussant seulement d'un demi-pié la surface supérieure des eaux du Fleuve absorbant. Vous verrez, Monsieur, dans la suite, l'utilité de cette Remarque par rapport au Rhin, au Vahal & à l'Yssel.

## Expérience II.

Je continue à laisser couler dans mon Fleuve, les deux Rivières de l'Expérience précédente; j'y fais de plus jetter une troissème Rivière qui y porte autant d'eau que chacune des deux autres. Ces trois Accrues avec le Fleuve, font le quadruple de l'eau qui y couloir seule ayant les Accrues; & je trouve mon Fleuve monté presque à la hauteur de 25 parties.

Sa surface supérieure s'est par conséquent élevée d'environ une partie, ou un vingt quatrième. C'est ici le second dègré de ralentissement dans la vitesse accélérée par la pente du lit & la pous-sée des eaux. Cette vîtesse est quadruple de celle qu'avoit le Fleuve avant les Accruës, moins un 24°. de toute celle de l'eau du Fleuve qui retarde, & c'est ce qui la fait hausser.

Bij

#### Expérience III.

J'ai fait jetter une quatrième Rivière dans mon Fleuve avec les trois autres qui y couloient déja (Exp. II). Ces quatre Accruës, font avec le Fleuve, le quintuple de l'eau qui y couloit avant les Accruës. Je trouve mon Fleuve monté à peu près à la hauteur de 25 parties & demie: ainsi, sa surface supérieure s'est élevée à peu près d'une partie & demie, ou d'un seizième.

Voici le troissème dégré de ralentisfement dans la vîtesse accélérée. Cette vîtesse est cinq fois aussi grande, que celle qu'avoit le Fleuve seul avant les Accrues, moins un 16°, de celle de toute

l'eau qui retarde.

## Expérience IV.

Je fais lâcher une cinquième Rivière dans mon Fleuve avec les quatre précédentes (Exp. III). Les cinq Accruës, font avec le Fleuve, le fextuple de l'eau qui y couloit avant les Accruës. Je trouve la surface supérieure de ce Fleuve montés à la haureur de fur le Cours des Fleuves. PART. II. 29 26 parties : elle s'est donc élevée de deux parties, ou d'un 12° de toute la hauteur ou profondeur du Fleuve, qui (Exp. I), étoit de 24 parties.

### Expérience V.

Je lâche enfin une sixième Rivière dans mon Fleuve artificiel avec les cinq ci-dessus. La quantité d'eau qu'elles y portent, est six fois plus grande que celle qui y couloit avant les six Accruës. Le tout va donc à une quantité d'eau sept fois aussi forte, que celle qu'avoit le Fleuve dans son cours ordinaire. Par la dernière Accruë, je le trouve monté à la hauteur de 26 parties & demie à trèspeu de chose près.

Le Fleuve dans son cours ordinaire avant les Accruës, couloit (Exp. I) à la hauteur de 24 parties égales, me-surées depuis son sond jusqu'au haut de l'eau. Sa surface supérieure vient de hausser par les six Accruës (Exp. V), de près de 2½ parties, & au moins d'un neuvième de toute cette hauteur ou profondeur du Fleuve qui étoit de 24 par-

ties, ou 24 piés.

C'est ici le cinquième dégré de ralen-B iii Ce retard dans la vîtesse, qui néanmoins s'accélére aussi long-tems qu'il y a de nouvelles Accruës, feroit restuer sur elle-même une partie des eaux qui s'élévent, si celles qui viennent du haut du Fleuve & des Accruës ne les entraînoient vers le bas.

## CONSÉQUENCES

## De ces Expériences.

De toutes celles qui viennent d'être rapportées, & en particulier de la cinquième, il résulte:

1. Que sept Fleuves égaux, peuvent être confondus en un seul qui absorberoit les six autres, en faisant hausser les eaux seulement de 2½ piés dans le Fleuve absorbant.

2. Ce Fleuve absorbant, ayant par-là augmenté jusqu'à six fois les eaux con-

fur le Cours des Fleuves. PART. II. 31 tenues entre ses bords, il augmente aussi en même-tems six sois la vîtesse de leur écoulement dans son lit & entre ses bords.

3. Le feul retard dans cette vîtesse d'écoulement, étant (N°. 1) de z½ piés environ de haussée, au-delà des 24 piés de profondeur qu'avoit (Exp. 1) le Fleuve absorbant avant les Accrues : cela fait voir, qu'environ la 9°. partie de toute l'eau de ce Fleuve reste en arrière, en s'élevant dans la surface supérienre du Fleuve absorbant, où elle est ensuite entraînée tant par elle-même que poussée par la tête des eaux des Accrues qui continuent à survenir.

4. Si le Fleuve absorbant étoit de 45 toises de largeur, & les six autres Fleuves qu'il absorbe aussi de 45 toises de largeur chacun, avec la prosondeur & la pente égales : il ne faudroit élargir le lir du Fleuve absorbant, que de 5 toises, qui font la 9°, partie de la largeur de ce lir, pour que l'Accrué des eaux des six Fleuves absorbés coulât dans le Fleuve absorbant sans le faire

hausser.

5. Les largeurs tant du Fleuve absorbant (No. 4), que des six absorbés,
B iv

font ensemble 315 toises. Ces sept largeurs peuvent donc se concentrer en une seule de 50 toises, où les eaux passeroient six fois plus vîte, & où elles ne s'éleveroient pas dans un Fleuve droit & également large par - tout tel que l'est mon Fleuve artificiel.

Après les Exemples du Danube & du Rhin que j'ai cités à la fin de l'Exp. II de la I. Partie de cette Lettre, je n'apporserai plus guères de Preuves en grand, de ce que je dis touchant le peu d'élargissement que reçoit le lit d'un Fleuve relativement à la force de ses Accrues. L'Inspection des Fleuves, sous l'embouchure des Rivières qui s'y jettent, le fait voir à qui veur y prendre garde.

6. Si le Fleuve absorbant (No.4) Etoit digué, & que l'eau des six Accruës y coulât si à pleins bords entre les sommités des Digues, pour faire craindre qu'elle pourroit passer par-dessus: pour contenir ces eaux sans élargir le lit du Fleuve absorbant, il sussiroit de hausser ses Digues de 2½ piés, qui (No.3), font à peu près la 9<sup>e</sup>. partie de la profondeur du Fleuve, & de la quantité des eaux qui retardent.

7. Puisqu'un seul Fleuve, peut en ab-

fur le Cours des Fleuves. PART. II. 35 forber six autres qui lui sont égaux, en haussant seulement d'environ deux piés & demi : lorsque ses eaux haussées par des Accrues beaucoup plus fortes, s'élévent de 9½ à 10 piés, il doit alors, dans un tems égal, passer par ce Fleuve environ 30 fois plus d'eau que dans son cours ordinaire.

8. Plus les eaux sont donc réunies, plus elles coulent vîte, & moins les sables & les terres charriés par les grandes eaux se déposent dans le fond des Fleuves: plus aussi est fort l'écurement du Fleuve, qui se creuse un lit d'autant plus prosond que la vîtesse des eaux qui y passent est grande.

Cette vîtesse étant (No.7) 30 fois plus grande que dans le cours ordinaire du Fleuve, l'écurement doit être 30 fois plus fort, & les dépôts dans le fond

40 fois moins confidérables.

9. Le contraire arrive dans les eaux divisées, dont le fond s'élève par les dépôts qu'y laissent faire ces eaux presque stagnantes qui ne produisent point d'écurement; & c'est ce qui cause les débordements continuels.

J'aurai occasion, dans la suite, de faire voir la possibilité de la réunion des eaux divisées en Hollande. Elle peut également être effectuée ailleurs.

#### AVERTISSEMENT

Sur mes Opérations.

J'ai donné fidellement les hauteurs auxquelles la surface supérieure de mon Fleuve est montée par mes Expériences, le tout dans l'espace étroit de z<sup>1</sup>/<sub>2</sub> parties (Exp. V) que les Accrues l'ont fait hausser. Une ou plusieurs Rivières se jettant subitement dans un Fleuve, le font monter d'abord beaucoup plus qu'il ne peut rester élevé; il se remet ensuite à la hauteur qu'il conserve après. que les Accrues ont donné leur impulsion. Il reste cependant des Balancements, produits par les grandes eaux, qui empêchent de prendre la véritable hauteur de leur surface supérieure, ce qui trouble un peu les Expériences. Si par conséquent, les miennes ne sont pas tout-à-fait justes, un autre ne les fera peut-être pas mieux après moi; & je crois être assez près du vrai.

STR.

# fur le Cours des Fleuves. PART. II. 35

#### AUGMENTATION

Dans la vitesse acquise par la Pousse des Accrues, & la Pente ordinaire du lit d'un Fleuve, où les eaux baissent par des Saignées qui accélérent la vitesse de leur écoulement.

Ayant déja vû par la 4°. Expérience de la 1°. Partie de cette Lettre, qu'un Fleuve absorbant six Rivières chacune aussi forte que lui, ses eaux n'ont pas baissé par une Saignée d'une capacité égale à celle de ce-Fleuve; parce qu'elle lui prenoit la moitié de ses eaux, avec la moitié de la vîtesse de leur écoulement.

Pour éviter les Objections, j'ai repris l'Expérience en détail, & toutes mes Accrues ont été successives.

## Expérience VI.

Ainsi, mon Fleuve coulant seul; j'y ai sait jetter une de mes Rivières; puis on a ouvert la Saignée qui donnoit une décharge au Fleuve. Après cela, j'y ai sait jetter une seconde Rivière; B vi

puis ouvrir la Saignée. J'ai continué de la sorte jusqu'à ce que les six Rivières y ayent été jettées successivement, & la Saignée ouverte de même. Dans ces six divers Essais, je n'ai point vû baisser les eaux, ni dans le Fleuve saigné, ni dans la Décharge où elle a toujours été aussi élevée que dans le Fleuve même, dont elle a partagé la vîtesse dans le même rapport qu'elle lui a partagé ses eaux.

J'ai continué les Expériences avec un plus grand nombre de Saignées. Je vais, Monsieur, les rapporter, en avertissant que la capacité & la pente de mon Fleuve, celles des Rivières, ainsi que la Tête-d'eau, & tout le reste, sont demeurés dans le même état que pour les Expériences précédentes.

## Expérience VII.

Le Fleuve coulant seul à la hauteur de 24 parties, mesurées depuis le fond jusqu'au point où sa surface supérieure atteint, j'y sais lâcher trois Rivières chacune d'une capacité égale à celle du Fleuve: voilà, par conséquent, le quadruple d'eau qui y coule. Je sais ensuite,

fur le Cours des Fleuves. PART. II. 37 loin de l'embouchure des Rivières, ouvrir deux Saignées, ayant chacune une capacité égale à celle du Fleuve; elles hai prennent donc les deux tiers de son eau. La surface supérieure de celle du Fleuve baisse d'une partie & demie, ou d'un 16°. de sa hauteur : elle hausse coule dans les Décharges au niveau de celle du Fleuve au - dessous des

Saignées.

Les deux Décharges prenant chacune un tiers de l'eau du Fleuve, elles luis prennent aussi chacune un tiers de la vîtesse de son écoulement. Le Fleuve ne coule par conséquent plus, qu'avec un tiers de l'eau & de la vîtesse, qu'il avoit avant les deux Saignées. Mais les eaux du Fleuve baissent d'un 16°. de seur hanteur. Cela fait voir, qu'elles accélérent aussi d'un 16e. le tiers de læ vîtesse qu'elles conservent tant dans le Fleuve, que dans les Décharges; & c'est en ajoûtant ce 16c. de vîtesse au tiers qui subsiste dans la division, que les eaux se précipitent & baissent partout.

Toutes les eaux du Fleuve au-dessus des Saignées, vont aussi un 16°. plus vîte, qu'avant que ces Saignées qui les

entraînent, ayent été faites.

Voici le premier dégré d'accélération dans la vîtesse produite par les Décharges. Si le Fleuve qu'on saigne, étoit de 50 toises de largeur, chacune des Saignées devant lui être égale, les deux iroient ensemble à une largeur de 100 toises; & cela pour saire baisser les eaux du Fleuve d'un pié & demi seulement. C'est là le triste avantage, qui résulte de la division des eaux par des Saignées immenses, capables de submerger un Pays soutenu par des Digues.

## Expérience VIII.

1. Je fais jetter quatre Rivières dans mon Fleuve, pour avoir ses eaux & sa vîtesse quintuple. Je fais ensuite deux Saignées égales au double de la capacité de ce Fleuve, où les eaux ne baissent que d'une partie, ou d'un 24° de sa hauteur. Une Accrué de plus, montre ici du retard dans l'accélération produite par les deux Saignées, qui ne rirent pas les eaux avec tant de force;

fur le Cours des Fleuves. PART. II. 39 il en manque un peu plus d'un dixième

de l'Epérience précédente.

1. Cette différence est encore plus sensible, en faisant jetter cinq Rivières dans le Fleuve, pour avoir ses eaux & sa vîtesse fextuple. Deux Saignées doubles de la capacité du Fleuve, n'y font baisser les eaux que d'une demi-partie, ou d'un 48°. de sa hauteur.

3. Et six Rivières tombant dans ce même Fleuve, où elles rendent les eaux & la vîtesse de leur écoulement sept fois aussi fortes que lorsque le Fleuve va seul; trois Saignées qui sont le triple de la capacité de ce Fleuve, y sont baisser les eaux tout au plus d'une partie, ou d'un 24°. de sa hauteur. Ces eaux haussent & coulent dans les Décharges au niveau, & avec une vîtesse égale à celle du Fleuve au-dessous des Saignées.

Les trois Décharges prennent donc chacune un quart de l'éau du Fleuve & de fes Accrues, avec le quart de la vîtesse de leur écoulement; & le Fleuve saigné, ne va plus qu'avec un quart de se eaux & de la vîtesse qu'il avoit avant les Saignées. Mais comme ce Fleuve, après avoir haussé d'un 9° par les Acques de la vitesse avoir haussé d'un 9° par les Acques de la vites de la vites de la vitesse qu'il avoit avant les Saignées.

Expériences

cruës, baisse ensuite d'un 24° de sa hauteur par les Saignées; cela ne peut avoir lieu, sans que le quart de vîtesse qu'il conserve, n'augmente du 24° qui tire & fait baisser les eaux en se précipitant dans les Désharges qui les par tagent.

## CONSÉQUENCES

# Et Application de ces Expériences.

1. Un Fleuve, dont les eaux haussent par des Accroës six sois aussi fortes que la capacité de ce Fleuve, ne baissant que de la 24°. partie de sa hauteur seulement, par trois Décharges, qui avec le Fleuve quadruplent sa largeur: il suit de-là, & vous le voyez, Monsieur, que le Projet qu'on vous a donné pour saigner le Leck, auroit mis tout votres Pays en Rivières, dont les eaux auroient à la vérité perdu un pié de leur hauteur. Car,

2. Le Leck entre ses Digues, a environ 100 verges du Rhin, ou 1200 piés de largeur. Les trois Décharges nécessaires pour faire tomber ses eaux d'un seul pié, demandent chacune une fur le Cours des Fleuves. PART. II. 41 largeur égale à celle du Fleuve: la largeur totale des trois Décharges sera donc de 3600 piés. La largeur des Décharges, & celle du Fleuve qui subsiste, feront, par conséquent, un bras de Mer de 4800 piés de largeur, qui absorbera le terrein compris entre le Leck & la Méruve.

3. C'est-à-dire, qu'an lieu d'un Fleuve qui vous menace, on veut de plus, vous exposer à trois autres aussi redou-

tables que celui-là.

4. Et si un Fleuve de 1200 piés de largeur entre ses Digues, ne baisse que d'un pié par trois Saignées, qui sont ensemble 3600 piés de largeur : quel esset produira la Saignée qu'on vous propose de 75 piés de largeur seulement?

Le Vahal prend la moirié des eaux du Rhin: voilà une bonne Saignée qui ne fait pas baisser les eaux. Ce qui reste du Rhin coulant vers Arnhem, est encore saigné par l'Ysel: les eaux se trouvent aussi hautes dans l'Ysel que dans le Rhin. Ces deux Saignées, sont pour tant 32 sois plus fortes que celle qu'on vous propose; & vous voyez qu'elles n'opérent aucune diminution, & qu'el-

Les n'apportent, par conséquent, aucunt remède à la hauteur des eaux que vous craignez.

### AVERTISSEMENT.

Lorsqu'un Fleuve coule à pleins bords, si on lui fait une Saignée un peu forte, ses éaux baissent d'abord & continuent jusqu'à ce que la Décharge soit remplie; après quoi, les eaux du Fleuve reprennent leur première hauteur, & celles de la Décharge se mettent de niveau à cette hauteur. Avant que les eaux sussent en se conduiroit à rien.

Fin de la seconde Partie.



# VÎTESSE

Des plus fortes Accrues jointe à la pente ordinaire du lit d'un Fleuve, où les eaux baissent par des Saignées qui les portent à la plus grande accélération de leur écoulement.

## TROISIÈME PARTIE.

J'Ar voulu voir jusqu'où iroit cette accélération produite par des Saignées. Pour y parvenir, j'ai donné à mon Fleuve une Tête-d'eau ou poussée double, de celle qu'il avoit dans les Expériences précédentes: j'ai triplé la largeur de l'embouchure par laquelle il reçoit ses eaux: ensin, j'ai inondé & le Fleuve & les six Rivières qui s'y jettent, en y faisant couler les eaux à râze de leurs bords.

## Expérience. L

i. Les choses étant dans cet état, s'ai ouvert une Décharge qui prenoit le tiers des eaux de toute cette Inondation; malgré cela ; le Fleuve est resté à râze de les bords, comme il étoit au-

paravant.

2. J'ai fait une seconde Saignée égale à la première : les deux ensemble ont pris les deux tiers des eaux de toute l'Inondation. Alors, le Fleuve dont la surface supérieure étoir élevée de 30 parties égales ou 30 piés au-dessus de

fond, a baissé d'un pié.

3. J'ai fait une troisième Saignée égale à chacune des deux précédentes. Les trois Saignées prenant entr'elles les trois quarts des eaux de toute l'Inondation, il n'en restoir, par conséquent, qu'un quart dans le Fleuve. Cependant, ce Fleuve n'a baissé que d'un pié & demi au-dessous de ses bords.

Après ces faits, jugez, Monsieur, de l'utilité de la Saignée qu'on vous propose pour le Leck, & que l'on veut faire 48 fois plus petite que celles que vous venez de voir si peu efficaces con-

tre les plus grandes eaux.

fur le Cours des Fleuves. PART. III. 48
Les Accrues que je viens de mettre
en jeu, étant les plus fortes qui puissent
avoir lieu, elles donnent aussi au Fleuve
dans lequel elles se jettent, la plus

grande vîtesse dont ses eaux peuvent être susceptibles.

Quant à l'accélération produite par les Saignées, la plus grande est celle qui a fait baisser d'un pié & demi ou d'un 20°. les eaux dans le Fleuve. Ce 20°. de diminution dans la hauteur des eaux, & d'augmentation dans la vîtesse de leur écoulement, doit être ajouté à la vîtesse acquise par la pente du lit du Fleuve & la poussée des Accrues; & c'est ce qui donne l'accélération qui fait couler les eaux plus vîte & baisser partout.

En réfumant toutes les Expériences précédentes, on voit que dans tous les cas, foit que les eaux coulent dans un Fleuve à leur hauteur ordinaire, foir qu'elles y haussent par de moyennes ou par les plus fortes Acciues; leur vîtesse est toujours plus grande vers la source & dans toute l'étendue du Fleuve, que yers son embouchure dans la Mer.

Laraison en est, que le lit du Fleuve pe se trouvant, vers sa source & dans tout son cours, élargi qu'autant qu'il est nécessaire à peu près pour l'écoulement de ses eaux, cet écoulement s'y fait en s'accélérant continuellement par les Accruës. Au lieu que vers son embouchure dans la Mer, le lit du Fleuve se trouve souvent neuf ou dix sois plus large qu'il ne l'est par-tour ailleurs.

Cet élargissement vers l'Embouchure, tient lieu de neuf à dix Saignées, qui divisent, par conséquent, les eaux comme en dix Fleuves, & qui en diminuent la vîtesse d'une manière proportionnée à la division. Le Flux de la Mersuryenant, suspend ces eaux ainsi ralenties, cause des Dépôts qui sont hausser le fond, lui ôrent sa pente, & retardent de toutes manières cette vîtesse déja diminuée par l'élargissement du lit; ce qui n'a pas lieu dans les autres endroits du Fleuve.

Voyez dans la première Carte Géographique qui se présentera, la largeur du Rhône, de la Garonne, de la Loire, & de la Seine, à sept ou huit lieuës & au delà de leurs embouchures dans la Mer; de même que la largeur de l'Escaut, de la Meuse, de l'Elbe, de l'Oder, de la Vistule & du Po; & vous troufur le Cours des Fleuves. PART. III. 47 verez que ces largeurs disproportionnées, font l'effet des Saignées immensées, qui, en procurant d'un côté une légère accélération, causent en mêmetems de l'autre, un retard, qui est proportionné à la grandeur de ces Saignées & des empêchements qu'elles occasionnent.

#### RETARD

Dans l'Accélétation causée par les Saignées.

Comme mes Expériences ont été faites jusqu'à présent dans un Fleuve droit, également large dans toute son étendue, avec des bords perpendiculaires; j'ai imité ensuite les Détours qui se trouvent dans les Rivières en forme de Coudes, en ajustant dans mon Fleuve, des Obstacles, éloignés les uns des autres, précisément comme les Coudes en forment dans les Rivières,

## Expérience II.

1. Mon Fleuve & les Rivières qui s'y jettent, étant restés dans le même état que pour l'Expérience précédente, avec les Décharges ouvertes & qui ont fait baisser le Fleuve d'un pié & demi : j'applique présentement un Coude qui rétrécit de moiné la largeur du lit de mon Fleuve. L'eau y hausse alors de 6 pouces, en retardant sa vîtesse d'un 60°.

2. Au-dessus du premier Coude que je laisse, j'en fixe un second qui rétrécit d'un siers le lit de mon Flouve. L'eau y hausse encore, & va à 10 ½ pouces. Dans son rétrécissement, elle mine &

sappe peu à peu les Coudes.

3. Au-dessus du premier & du second Coude que je laisse toujours, j'en mets enfin un troissème qui rétrécit d'un quare le lit de mon Fleuve. L'eau continue à y hausser, en remontant de 15 pouces au-dessus de la marque où sa surface supérieure étoit avant de commencer cette seconde Expérience. La haussée de 15 pouces, retarde la vîtesse du Fleuve d'un 24°.

Les trois seuls Obstacles, faisant ensemble rehausser les eaux du Fleuve de 15 pouces, & les trois Saignées immenses de la première Expérience ne les ayant fait baisser que de 18 pouces; il est de la dernière évidence, qu'il ne

faut

fur le Cours des Fleuves. Part. III. 45. faut point avoir recours aux Saignées pour se délivrer des Inondations: mais qu'il faut plutôt rendre le cours des Fleuves libres entre leurs Digues, en en ôtant les Coudes & en redressant les Siauosités qui retardent l'écoulement des eaux Je vais encore rendre ceci plus sensible.

## Expérience III.

1. Les choses restant dans l'état de l'Expérience précédente, je serme une Décharge qui supprime une des grandes Saignées. Le Fleuve hausse de trois pouces.

2. Je supprime une seconde Saignée; & j'élève les bords du Fleuve: les eaux y haussent de 6 pouces, en minant & sappant de plus en plus les Obstacles

qui rétrécissent son lit.

3. Je ferme enfin la troisième Décharge; & toutes les eaux pessent alors par le Fleuve, où elles haussent de neuf ponces, & retardent d'un 40°. la vîz tesse de leur écoulement.

### RÉCAPITULATION.

Les trois Saignées de l'Expérience I, qui ont divisé le Fleuve, en rendant son lit quadruple de sa largeur ordinaire, & en accélérant d'un 20°. la vîtesse de son écoulement, ont fait baisset.

ses eaux de 18 pouces.

Les trois Obstacles ou Coudes (Exp. It) que j'ai mis en divers endroits du Fleuve, & qui ont rétréci de moitié la largeur de son lie dans le lieu du plus grand Coude, en retardant d'un 24<sup>e</sup>. la vîtesse de l'écoulement de ses eaux, les ont fait hausser de 15 pouses.

Après avoir supprimé les trois Saignées (Exp. III), & que toutes les eaux qui s'y déchargeoient ont eu repris leur cours dans le Fleuve gêné par les trois Obstacles; le retardement d'un 40°, dans la vîtesse de l'écoulement des eaux ainsi réunies & sappant les Obstacles,

les a fait hausser de 9 pouces.

Ces 9 pouces, avec les 15 ci-dessus, font 24 pouces ou 2 piés de haussée; contre 18 pouces de chûte qu'ont pro-

fur le Cours des Fleuves. PART. III. 5 & duite les trois Saignées immenses. La

différence est de 6 pouces.

Comparez présentement, Monsieur, l'avantage qui peut revenir de quadru-pler la largeur du lir d'un Fleuve, & de mettre par-là le meilleur de son terrein sous une eau toujours prête à se répandre & à submerger ce qui reste, & cela pour gagner 18 pouces de chûte dans le Fleuve que l'on veut saigner : comparez, dis-je, cette chûte de 18 pouces, avec 6 pouces de plus que les caux d'un Fleuve haussent par trois Coudes qui rétrécissent son lit de moirié, & dans le tems même que les Saignées sont supprimées : après cela, jugez du Projet sur la division des eaux du Leck, où une Saignée, toute nuisible qu'elle seroit, ne feroit baisser en rien cette grande Rivière.



# RESULTAT

Des Expériences de mon Fleuve artificiel à & des Observations que j'ai faites sur une partie des Fleuves de l'Europe , touchant les Dépôts occasionnés par la violence des Accrues.

1. Les grandes eaux des Rivières & des Torrents, baissent en se jettant avec violence dans un Fleuve; elles s'y relèvent ensuire un peu plus loin, & se mettent à la hauteur qu'elles doivent conserver.

1. Se jettant ainsi de grande force dans un Fleuve, en y plongeant, elles creusent considérablement le fond, & quelquefois les côtés ou bords de ce

Fleuve,

3. Le fable & la terre du fond, ou des bords ainsi creusés, sont emportés plus bas dans le Fleuve, où ils restent il le Fleuve y a moins de vîtesse qu'ailleurs.

4. D'autres terres entraînées par le courant & jettées de côté & d'autre sur les premières, élèvent le lit du Fleuve, qui, en perdant de la hauteur de son

fur le Cours des Fleuves. PART. III. 53 cau, perd également de sa force qui se porte dans un autre endroit du Fleuve.

3. Des Piéces de bois & des Arbres que les grandes eaux arrachent & emportent, venant à s'arrêter dans les sables & les terres qui ont déja haussé le lit du Fleuve, y forment une Traverse qui se durcit par d'autres dépôts qui surviennent continuellement.

6. Cette Traverse qui barre en partie une Rivière, détourne son courant qui se jette d'un autre côté, où Il mine & sappe sa Digue, qui souvent crève &

inonde le terrein voisin.

7. Si les Digues soutiennent l'effort du courant sans être trop fortement sappées, & si la Traverse qui barre la Rivière est si haute; les eaux qu'elle arrête en retardant leur écoulement, s'élèvent sur la Traverse, regorgent par derrière, & peuvent ensuite passer par-dessus les Digues.

8. Cela arrive quelquefois dans les Rivières & les Fleuves dont le cours est fort tortueux, & ayant des Coudes qui entrent considérablement dans leur lit. Il arrive beaucoup plus souvent dans les mêmes Rivières sinueuses, dont

Cüj

les eaux divisées, ont ralenti la vîtesse de leur écoulement.

9. Un Fleuve qui a son lit aussi droit qu'il peut l'êrre, n'éprouve presque ja-

mais de pareils accidents.

10. Un Fleuve redressé, qui absorbe successivement, mais peu-à-peu, de très grandes Rivières, se trouve creusé dans le fond d'une manière régulière, & les Traverses qui ailleurs (Nos 6 & 8), barrent le courant, ne se trouvent point ici.

Ces Observations ne sont pas rapportées inutilement. Elles conduisent à la découverte du Remède pour empêcher les Dépôts qui causent les Inondations.

Fin de la Troistème Partie.



# PRINCIPALE

Cause de l'Exhaussement du fond des Fleuves d'Hollande, & le Remède qu'on pourroit apporter pour détruire les Dépôts qui produisent les Inondations.

### QUATRIÈME PARTIE.

VOus verrez, Monsieur, que pour bien connoître cette grande Cause, continuer à en indiquer les Essets sunestes, & y apporter le Remède convenable; il est présentement nécessaire de décrire le Cours du Rhin divisé en plusieurs Bras, tel qu'il étoit du tems des Romains, & tel qu'il est aujourd'hui.

#### COURS

Du Rhin, depuis Emmerick jusqu'à la Mer Germanique ou Belgique.

Au-dessous de la Ville d'Emmerick, le Rhin se divise en deux parties à peu près égales, qui forment chacune un Bras.

C iv

L'un de ces Bras, passe à Nimégue sous le nom de Vahal: il reçoit la Meûse dans son sein à Worcum; & ce mêlange d'eau coule jusqu'à Dort & Crimpen sous le nom de Méruve.

L'autre Bras du Rhin baigne Heussen: il se divise ensuite pour former le Canal ou Fosse de Drusius, qui le jette dans l'Yssel & qui va tomber dans le Flevum ou Zuyder-Zée au-dessous de Campen. La Fossa Drusiana sut creusée par le Général Drusius pour grossir l'Yssel, & ar son moyen, transporter commodément ses Froupes dans le Nord.

Après la division qui se fait dans l'Yssel, le Rhin coule sous l'Arénée d'autresois, sçavoir, Arnhem ou Arenaeum. De-là, il continue jusqu'à Batavodurum ou Wyk te-Duursteede sous le

même nom.

\*14.

Du tems des Romains, il altoit directement du Batavodurum jusqu'à la Ville Antonine, appellée depuis Ultrajectum, & Trajectum ad Rhenum. La branche du Rhin qui baigne Arnhem, passoit en entier devant Utrecht, comme la Meuse passoit & passe encore devant Trajectum ad Mosam. D'Utrecht, le Rhin baignoit les Albiniana Castra fur le Cours des Fleuves. PART. IV. 57

& le Lugdunum Batavorum: puis il tomboit dans la Mer Belgique près du Cattorum Vicus ou Cattwyk-fur-Mer, où l'on bâtit l'Arx Britannica 'tHuys te Britten à fon Embouchure \*.

Mais le Général Corbulon, soit pour

\* Un Littérateur Hollandois pense, que le Lugdunum Batavorum connu des Romains, n'est pas la Ville de Leyden qui subsiste aujourd'hui. It avouë en même-tems, qu'il ne sçait où étoit ce Lugdunum qu'il ne croit pas être Leyden.

Un second Littérateur veut, que l'ancien Rhin ait eu son cours en Noort-Hollande, & se soit jetté dans l'Océan par le Zyp. Mais cet ancien Rhin, avoit l'Arx Britannica à son Embouchure dans la Mer; & le vieux Rhin dont je décris le cours, l'y a encore, à la différence de quelques cinq ou 600 pas, à sa droite, dedans & près des bords de la Mer. Quand ses eaux sont fort basses, ont voit en Pilotis, qui paroissent de bois d'Aune, le Fond de Hiage de ce Fort détruit par les vagues. En mesurant des yeux, la face qui regarde obliquement les bords de l'Ocean, je la trouve de près de 300 pas de longueur.

la commodité du transport de ses Trönpes dans les Isles Britanniques, en grofsissant la Méruve: soit pour saigner le Terrein compris entre Utrecht & Catwyk-sur-Mer, où le Rhin n'a actuellement le long de 4 lieues que 3 piés de chûte depuis Utrecht jusqu'à Woerden, & aucune pente depuis Woerden jusqu'à Catwyk-sur-Mer où les eaux sont absolument mortes 8 lieues de longueur : le Général Corbulon, dis - je, fit une Saignée si forte au Rhin à Batavodurum, qu'il en prit presque toutes les eaux & les jetta dans le Canal qui a porté son nom, sçavoir, Fossa Cor-bulonis, aujourd'hui le Leck, qui est la Rivière que le nouveau Projet veut resaigner.

Le Canal ou Fosse de Corbulon \*, décharge le Rhin (devenu le Leck) dans

<sup>\*</sup> Mon premier Littérateur prétend encore, que la Fossa Corbulonis n'est pas le Leck. Il place cette Fosse entre Leyden & la Haye, sans qu'il en reste aucun vestige, & que le niveau du sol & des eaux la rendent d'aucune utilité pour la décharge d'un Fleuve tel qu'étoit l'ancien Rhin.

Jur le Cours des Fleuves. PART. IV. 19 la Méruve à Crimpen. De-là, leurs eaux unies passent à Rotterdam, & vont se jetter entièrement dans la Mer Belgi-

que sous le nom de Meuse.

De l'ancien Rhin qui passoit de Batavodurum ou Wyk-te - Duursteede à. Utrecht, de-là au Lugdunum Batavorum, & tomboit ensuite dans l'Océan à Catwyk sur-Mer, il ne reste plus qu'un Ruisseau de 12 à 15 pies de largeur, & peu profond. Il coule ain i de Wykte-Duurstéede jusqu'à Utrecht.

Sous les murs de cette Ville, il se divise en deux Branches: l'une sous le nom de Vecht, formant un beau & large Canal navigable, coule tout doucement jusqu'à Muyden, où ses eaux sont soutenues par des Ecluses sur la

Mer appellée Zuyder-Zée \*.

L'autre Branche gardant le nom de Rhin, forme encore un beau & large Canal navigable, retenu à Woerden par des Ecluses qui rendent ses eaux stagnantes. Le Rhin ou Canal, du pié des

<sup>\*</sup> Les Ecluses de Muyden empêchent la Mer de monter dans le Vecht pendant le Flux, & laissent couler ses caux dans la Mer dans le tems du Reflux. C vi

Ecluses, continue horizontalement de Woerden à Leyden, & de Leyden jusqu'à Catwyk-sur-Mer, ou ce vieux Rhin canalisé, finit tranquillement dans les sables des Dunes, à 200 pas de la Mer ouverte \*.

\*Les Ecluses de Woerden ne s'ouvrene que pour le passage des Bâteaux. Ainsi, elles sournissent très-peu d'eau au Rhin depuis Woerden jusqu'à Catwyk. Ses eaux stagnantes, 8 lieues de longueur, par une insinité de Canaux de traverse, & horizontaux, communiquent à l'Amstel & au Lac de Harlem. Les vents qui agitent continuellement toutes ces eaux en les poussant tantôt d'un eôté & tanôt de l'autre avec grande force, les empêchent de se corrompre & d'insester le Pays.

Les Accrues produites par les pluies & les neiges fondues, se déchargent premièrement par l'excès de leur hauteur au dessus de l'ordinaire; ensuite par la force du vent qui les pousse aujourd'hui par les Ecluses de Muyden, d'Amsterdam, du Las de Haarlem, & celles de Spaarendam dans la Mer du Sud ou Zwyder-Zée: une autre sois, ses eaux seront poussées dans le Nouvel-Yslel & Jur le Cours des Fleuves. PART. IV. 61
Dans les Marées, l'Océan a fes eaux
plus hautes de 4 piés, & en tems d'Orages, elles sont plus élevées de 10 à 12
piés que la surface supérieure du Rhin.
Cependant, bien des gens croyent vainement, que ses eaux s'échappent dans
la Mer. Ce seroit donc en s'y filtrant
de bas en haut, à travers les sables des
Dunes qui la bordent \*.

La Partie de la Méruve qui se jette

la Meuse à travers les Ecluses de Gouda, de Roterdam, de Delsts-Haave & de Maas-Land-Sluys. Voilà ce qui met le Pays à couvert de l'excédent des eaux intérieures, & de la putréfaction que leur stagnation pourroit causer.

\* Il n'y a ancan vestige de cette silstation. Au contraire, on a pratiqué du fond de la Mer, une Conduite souterreine en bois, de 7 à 8 pouces en quarré, par laquelle les eaux de l'Océan viennent, quand on le veut, tomber pardessous les Dunes dans la sin du Rhin. Elles y remplissent des Bâteaux, d'eau salée, qui sert à purisser à Leyden & à y augmenter en même tems, la quantité de sel brut qu'on apporte en Hollande des Pays étrangers. dans le Bies - Bosch, & dans la vieille Meuse sous Dort, se rejette ensuite presqu'entiérement dans le Golphe septentrionnal des Arboriques, aujourd'hui Hollands-Diep, & de-là dans l'Océan par dissérentes embouchures.

#### RÉCAPITULATION

Du Cours du Rhin par rapport à ses Divisions dangereuses.

La Division qui se fait de ce Fleuve en deux bras sous Emmerick, & celle qui a lieu dans l'Yssel près d'Arnhem, sont avec les Saignées qui sont autour de Dort, ce qui mérite d'être premièrement examiné.

La largeur du Rhin entre Emmerick & Cologne ne surpasse pas, ou surpasse de fort peu de chose la largeur du bras qui passe à Nimégue. Le Vahal ou bras de Nimégue, n'est guères plus fort & plus large que celui qui coule sous Arnhem. Le Rhin sous Arnhem, ne distère presque pas de l'Yssel qui baigne Drusse Burgus ou Doesburg\*.

\* Le Rhin & les Branches qui s'en forment, sont très-larges en quelques endroits,

#### CONCLUSION

Ainsi, voilà le Rhin entier, divisé en trois bras; & chacun de ces bras, est à peu près d'une largeur égale à celle de tout le Fleuve.

# CONSÉQUENCES

Des trois premières Divisions du Rhin, quand ses eaux sont basses, aussi bien que lorsqu'elles sont hautes.

Les trois bras du Rhin ayant chacun une largeur à peu-pres égale à celle du Fleuve qui les forme, & leur fournit l'eau, il suit nécessairement:

- 1. Que le fleuve entier, ou réuni, doit couler trois fois plus vîte que chacun de ses bras, si la prosondeur & la pente de ces bras sont égales à celles du Fleuve.
  - 2. Que chaque bras, n'a en même-

E ailleurs beaucoup plus resservées: ainsi, je prends une largeur moyenne dans mon estimation. Quant à la prosondeur moyenne, elle est aussi à peu près la même par-tout; E la pente ne doit guèses différer dans un Pays plat.

tems que le tiers de l'eau, avec le tiers de la vîtesse du Fleuve. Aussi l'Expérience fait - elle voir, que l'eau ne baisse pas plus dans les bras que dans le Fleuve.

3. Chaque bras du Fleuve a son fond & ses bords. Ainsi, voilà trois fonds & six côtés ou bords: au lieu, que le fleuve n'a qu'un fond & deux côtés. Les surfaces qui résistent à l'eau coulante dans les bras, font par-là triples de celles qui résistent dans le Fleuve.

4. Le frotement du fond, celui des bords, & la résistance de l'air sur la surface supérieure de l'eau, sont donc dans les bras, triples du frotement qu'il y a dans le Fleuve. Le retardement de l'eau est donc aussi triple.

5. Si des Vents contraires soufflent violamment contre le Courant de ces bras, ils y trouveront une résistance trois fois moins grande que dans le Fleuve : ils y agiront par conséquent trois fois plus fort. Ainsi, leur effet triple, sur une vîtesse triplement diminuée, sera neuf fois plus grand. Dans ee cas, l'eau coulante dans les bras du Fleuve, ira rélativement 9 fois moins vîte que dans le Fleuve niême: fur le Cours des Fleuves. PART. 1V. 65 c'est ce qui suspend & fait hausser les eaux dans ces bras.

Principale Cause de l'Exhaussement de leur fond.

De-là vient (N° 5), que les terres & les fables que les grandes eaux charrient, se déposent si aisément dans le fond des bras du Fleuve: au lieu, que le tout est entraîné 9 sois plus vîte dans le fleuve.

Effets de l'Exhaussement.

Le fond des bras, s'élève donc 9 fois plus facilement que celui du Fleuvez Les eaux qui coulent par ces bras doivent aussi s'élèver proportionnellement & restuer sur elles-mêmes : ou rompre leurs Digues dans les endroits soibles : ou ensin passer par-dessus ées Digues.

Avantages résultants de la Réunion des eaux.

Loin de la Mer, il y a donc , fois plus d'avantage sur le seul écoulement des eaux réunies, que sur l'écoulement des eaux ainst divisées. Il y a en mêmetems, trois sois moins de Digues à faire & à entretenir : beaucoup moins

d'accidents & de ruptures : enfin, un Pays dont le terrein est fort cher, s'ac-

croît par cette réunion.

Près de l'Océan, le retardement tausé par la Division des eaux (N° ; précédent), est encore fortement augmenté par le Flux de la Mer, qui passe du double le retardement qui se fait loin de l'Océan. Autre cause des Dépôts dans le fond des bras du Rhin. Le Projet de la Saignée qu'on propose, ajoute cette cause sur le rapporter \*.

### REMÈDE.

Aux Accidents qui résultent de la ] Division des eaux du Rhin.

On vient de voir, que le fond des trois premiers bras du Rhin, s'élevoit par le défaut de vîtesse de leurs eaux, qui permettent le dépôt du sable & de la terre que les neiges fondues subitement & les grandes pluies y apportent.

\* La Mer flue & reflue dans la Meuse & la Méruve jusqu'à Dort & au-delà; & Dort n'est éloigné que de 5 lieues de Gorcum où la Saignée viendra décharger ses eaux.

# fur le Cours des Flouves. PART. IV. 67

En réunissant ces trois Bras, pour n'en faire qu'un seul Fleuve, on rendroit à ce Fleuve, une vîtesse constante trois fois plus grande que celle qu'il a dans ses Divisions. On lui faciliteroit en même tems, un Ecurement de son fond, aussi constamment trois sois plus considérable. Ceci est simple, vrai, & la Remède efficace, non-seulement pour empêcher les Exhaussements, mais en core pour les détruire peu à peu.

### I. OFFICTION.

Mais de jetter, par Exemple, tout le fort du Rhin dans l'Yssel, & en délivrer la Hollande! Que deviendroit la Navigation sur le Leck, sur le Vahal, & le reste?

### RÉPONSE.

Si le Terrein étoit bien ménagé à la Bouche du Vahal, & du Rhin près d'Arnhem, avec ce qui resteroit de ces deux Rivières & le secours de la Meuse, on procureroit la Navigation partout. Ceci sera éclairci plus bas.

### II. OBJECTION.

Mais encore, de jetter tout le fort du Rhin dans l'Yssel, & en délivrer la Hollande pour toujours! Que deviendroit l'Ower-Yssel? La Partie de cerre Province qui borde la Rivière, ne seroit-elle pas perpétuellement sous l'eau qui passeroit par-dessus ses Digues?

### RÉPONSE.

Les eaux de l'Yssel, n'y seroient pas plus élevées dans le tems des Débordements, qu'elles y sont annuellement, et qu'elles le sont au-dessus d'Emmerick dans un lit à peu près égal entre ses Digues. Elles couleroient constamment trois sois plus vîte dans l'Yssel, tomme elles sont au-dessus d'Emmerick: ce qui seroit cause, qu'elles ne se surmonteroient pas plus qu'elles sont ordinairement.

Rappellez-vous, Monsieur, la I Expérience de la II Partie de cette Lettre, où vous avez vû deux Rivières portant chacune une quantité d'eau égale à celle du Flenve dans lequel elles se sont jettées. Ce Fleuve rouloit alors exactefur le Cours des Fleuves. PART. IV. 69 ment, le triple d'eau de ce qui y couloir auparavant. Sa surface supérieure ne s'est cependant élevée que d'un demi-

pie par certe Accruë.

Un Fleuve peut donc en absorber deux autres qui lui sont égaux chacun; parce qu'en lui triplant ses eaux, ils lui triplent aussi la vîtesse de son écoulement. Ainsi, l'Yssel peut aussi absorber le Vahal & le vieux Rhin, sans qu'il en résulte de même aucun inconvénient.

Avant que le Général Drusus ent jetté le tiers du Rhin dans l'Ysel, pour la commodiré du transport de ses Troupes, les eaux qui y passent aujourd'hui si abondamment, n'avoient que faire de cette Saignée. Elles couloient en entier par le Vahal & l'ancien Rhin. Je le répèté, plus haut ces trois Rivières n'ont qu'un seul lit; & ce seul lit vaut mieux pour l'écoulement, que les trois qui sont plus bas; parce que plus bas, les eaux coulent trois sois moins rapidement par le seul estet de la Division.

Le Général Drusius, Romain, a fait le premier pas, pour détourner les eaux a'Hollande, en jettant une partie du Rhin dans l'Yssel.

Le Général Corbulon, aussi Romain, a fait le second pas, pour détourner les eaux d'Hollande, en jettant presque tout le vieux Rhin dans la Méruve, & en en délivrant la plus belle, la plus nombreuse, la plus brillante & la plus siche partie de la Province d'Hollande, comprise entre Utrecht & Catwyk-sur-Mer.

Un troistème Etranger, encore de l'Empire Romain, pense aux moyens efficaces, non de conserver une partie de cette belle & riche Province, mais de la conserver toute emière, avec la Bétuve, sans perdre aucun des avantages de la Navigation intérieure & ex-

rérieure.

Le pis-aller dans l'Esset, seroit de redresser les Coudes de la Rivière, pour empêcher la rupture de ses Dignes & faciliter le prompt écoulement de l'eau, Sans cela, le redressement des Coudes des Dignes n'est pas moins nécessaire si on veut éviter les malheurs,



# fur le Cours des Fleuves. PART. IV. 71

### PRÉCAUTION

Essentielle pour faire réussir le Remède proposé, & ne pas le rendre pire que le mal : avec une Réponse à la première Objection ci-dessus.

Si on barroir tout d'un coup le Vahal & le vieux Rhin, pour en jetter. toutes les eaux, ou la plus grande partie dans l'Yffel: il arriveroit, que ces eaux creuseroient considérablement. la bouche de l'Yssel qui les recevroir; qu'elles en jetteroient le sable & la terre, plus bas, dans le lit de la Rivière; qu'elles s'en formeroient ellesmêmes des Bâtard'eaux de traverse très-fermes; qu'elles passeroient en-suite par-dessus ces traverses, & pardessus leurs Digues, & inonderoient le Pays voisin. Ce sont-là des choses que la Raison indique, & que les Expériences de mon Fleuve aruficiel prouvent sans réplique \*.

\* Voyez-en les Preuves à la fin de la IIIº Pattie de cette Lettre, dans le Réfultat des Expériences de mon Fleuve artificel, & des Observations que j'aifaites sur une partie des Fleuves naturels.

172

Mais comme le fond des Rivières de hausse peu à peu, par le dépôt qu'elles y font à la longue, & qui s y durcir considérablement; il faut aussi écurer ce fond de la même manière, en lui donnant plus d'eau, par des dégrés, qui aillent toujours en augmentant. Cela fera, que ce qui se détay chera du fond, aura le tems nécessaire pour être charrié avec l'eau qui l'aura détaché, sans former d'obstacles. Le contraire de ceci ayant été fait dans la Mériuve au-dessus de Dort, on se souvient encore que la tentative a été plus qu'inutile.

Il faudroit donc barrer la Bouche du Rhin au dessus d'Arnhem, & celle du Vahal, le tout en même tems, par des dégrés qui allassent en augmentant, pendant 10 à 12 ans consécutifs: c'est-à-dire, jusqu'à ce que les Ouvertures qu'on y laisseroit, sussent sus la Navigation avec le seconts de la Meuse; mais non pour causer des débordements &

du danger.

de l'Europe, toushant les Dépâts occafonnés par la violence des Accrues.... L'Obturation fur le Cours des Fleuves, PART. IV. 79
'L'Obturation de la Bouche de ces
deux Rivières, est si facile, & si sure,
qu'il est inutile d'en parler davantage.

Comme presque toutes les grandes eaux se jetteroient dans l'Ysel, elles porteroient peu de limon dans les deux autres Rivières. La sujétion de l'Ecustement, n'auroit lieu qu'à la Bouche phritrée de ces deux Rivières. Il seroit ailé d'y pourvoir par la seule construction de ceux Bouche.

La Navigation publique, fait qu'on me pende pas à proposer pour l'Ecurement du Lick & du Vahal, de jetter elternativement le Vahal dans le vieux Rhin, & le vieux Rhin dans le Vahal en bouchant l'Ysel. Le Remède seroit bon pour un tems, malgré la crainte qu'il pourroit causer: mais l'intérêt public le rend impraricable.

### SAIGNÉES

Accidentelles qui sont autour de Dort.

Les Saignées de la Mérave qui sont au-dessus de la Ville de Dort, donnent à cette Rivière une Maladie bien

dangereuse à guérir. La Division des caux, jointe au Flux de la Mer, dois vent y éléver considérablement fond de la Rivière, & rendre l'Ecurement qu'on en pourroit faire, d'une lenteur, capable de faire passer l'envie de l'Entreprise.

Elle n'est pas impossible : elle est seulement longue, & dangereuse, si on y va trop vîte : elle est enfin pénible, & demande une Résolution ferme &

constante.

Avant l'année 1421, que le Bies-Bosch fut submergé, les Saignées dont il s'agit n'avoient pas lieu. La Méruve contenoit toutes fes eaux dans fon lit & entre ses Digues. Elles y couloient sans avoir besoin de se décharger dans ce lieu submergé, qui n'avoit alors aucune communication avec la Rivière.

Le Remède est donc le même que celui qui convient au Vahal, & au Rhin qui forme le Leck. Mais comme le Vahal & le Rhin sont les plus pressés, & les plus aisés, si on vouloit faire quelque Entreprise, il faudroit rommencer par-là, avant de penser à séparer le Bies-Bosch de la Méruve & écurer cette Rivière.

Ju le Cours des Fleuves. Part. IV. 7

Je finis cette IV Partie de ma Lettre en avertissant, que comme les Hommes pensent différemment, je leur laisse à penser & à juger de mes Idées sur l'union du Vahal & du vieux Rhin avec l'Yffel. Cette Union est fondée sur des Expériences bien sures en petit, & véritiées en grand en plusieurs endroits.

Je donne cependant mes Idées pour ce qu'on voudra qu'elles soient: il me suffit de vouloir, & de vouloir véritad

blement du bien à Autrui.

Fin de la quatrième Partie



# DERNIÈRE

Cause de l'Exhaussement dus ond des Feuves d'Hollande, & destruction des Dépôts qui causent cet Exhaussement: Redressement du lit des Flouves, & construction de Digues qui fassent contenir à ce lit le plus d'eau qu'il est possible; qui en facilitent le plus prompt écoulement; qui y cau sent le moins de pression, de sappes, & conséquemment le moins de Ruptures & d'Inondations.

### CINQUIÈME PARTIE.

JE viens, Monsteur, de vous exposer dans la IV<sup>e</sup> Partie de cette Lettre, la Moyen effrayant en apparence, de yous délivrer des Inondations du Leck. fur le Cours des Fleuves. PART. V. 17. Si l'union du Vahal & du vieux Rhin, avec l'Yssel, causoit de l'appréhension & rencontroit des difficultés, par rapport à la lenteur avec laquelle l'obturation de la Bouche de ces deux Rivières devroit être effectuée; entr'autres Expédients, il y a celui du Redressement du lit de vos Fleuves.

Vous avez vû ( Partie IVe dans les Consequences des trois premières Divisions du Rhin, aux Nov 2 & 4), que la seule Division des eaux suffisoit, pour leur faire perdre constamment les deux tiers de leur vîtesse, dans chaque bras qui se forme du Rhin. Que si des vents violents & contraires ( No 5), surviennent pendant les grandes eaux, cette vîtesse se réduit alors dans les bras, à la 9<sup>e</sup> Fartie de ce qu'elle est relativement dans le Fleuve réuni. Voilà donc un écoulement d'eau 9 sois plus retardé dans les bras.

Il faut entendre teci, d'un écoulement qui se fait en ligne droite & sans. Obstacles. Voyons présentement, si les Bras du Rhinsont droits. Je les trouver au contraire, pleius de Coudes & de

Sinuosités.

### COUDES

Qui avancent dans le lit des Fleuves ;

& qui en font sapper les Digues.

A l'égard des Coudes qui rétrécissent le lit d'une Rivière, en exposant l'en-. droit le plus avancé de ces Coudes au fil des plus grandes & plus fortes eaux. il arrive toujours, & il arrive nécesfairement : que ces Coudes se trouvent sappés par le pié; que la sappe qui s'en fait, réduit la racine de la Digue à moins de la moitié de l'épaisseur du haut de cette Digue : l'Expérience l'a encore montré à Graussen il y a un an & demi ; que la Digue ainsi sappée , & diminuée d'épaisseur dans les Coudes, fait la pirouette, & tombe ensuite non du côté de la Campagne avec l'eau qui l'entraîne, mais elle tombe dans la Rivière même, & dans le lieu de la sappe.

Voilà la grande Cause, & la Hache qui coupe & fait les Rupeures. C'est ce que la Raison, & l'Expérience me montrent constamment depuis 20 ans L'Observations saitesen dissérents tems. sur le Cours des Fleuves. Part. V. 79

Le Remède est bien simple, si on vouloit le faire. Ce seroit d'ôter cette Hache, en redressant seulement les Coudes. On rendroit par-là, à la Rivière, la largeur que ces Coudes lui prennent: on faciliteroit l'écoulement de l'eau, en redressant son lit: on évireroit en même tems, toutes les Sappes de quelque nature que ce puisse être; & conféquemment les trois quarts & demi des Ruptures & des Inondations.

Noyez la Table I, où une partie du Rhin est représentée par le Courant ABC: ses Dignes sont marquées par a g i l m v d'un côté, & de l'autre par

opqrst.

voyez aussi la Table II, & la Figure

i qui donne la Coupe du Rhin entre
deux mauvaises Digues. A, est la Coupe du Fleuve quand les eaux sont à leur
hauteur ordinaire: B, donne la Coupe
des hautes eaux soutenuës par la Digue sappée ε c d f d'un côté, & de l'autre par la Digue écornée φrsuy.

Au mois de Décembre 1753, entre Emmerik & Arnhem, & près du Village de Graussen, la Digue du Rhin entrant considérablement dans ce Fleuve par le Coude a d b (Tab, I), sur sappée en Div

d, renversée dans le Fleuve, & saissa en d une Ouverture de 380 piés de largeur, par laquelle les eaux haussées de 9½ à 10 piés au-dessus de l'ordinaire, se répandirent par d'est dans les Campagnes & les inonderent.

Il y avoit derrière le Coude de cerre Digue une Lacune C ( Fig. 1 Tab. II ). qui avoit déja détrempé & miné en p le côté ec de la Digue. Le fil des grandes eaux s'étant de plus jetté en iflm, creusa sous la Digue en l, qui tombant d'abord par de longues couches d ! dans le courant, puis la sappe en Icontinuant & passant la perpendiculaire ab, la Digue (n'ayant plus son Centro de gravité soutenu) perdit tout-à-coup son à plomb & renversa en m. Alors; les eaux haussées de f en d environ de 10 piés, firent par la Bréche de la Digue un second Fleuve de 380 piés de largeur, sur 47 de profondeur, qui se jetta dans les Campagnes voisines. Je sçais que ce Fleuve accidentel;

Je sçais que ce Fleuve accidentel; étoit dans l'Ouverture de la Digue de 380 piés de largeur, sur une prosondeur de 47 piés; parce qu'après la chûte des eaux, j'ai mesuré exactement la Bréche, & que j'ai sondé depuis s jusfur le Cours des Fleuves. PART. V. Sr qu'en m, dont la profondeur étoit de 37 pies; qui joints à f d hauteur des grandes eaux, complettent la profon-

deur totale de 47 piés.

L'autre Dique ve u y qui tint ferme un peu plus bas, présentant une mauvaise Construction au Fleuve élevé de p jusqu'en t, sut écornée une demilieue de longueur, ainsi que la ligne ponctuée r t s la représente. La sommité de cette Digue, qui auparavant étoit de la largeur t u, sur réduite à s u. Heureusement, que les eaux baisserent peu à peu; sans cela, cette Digue t useut aussi été remportée le long d'une demi-lieue de chemin.

Toutes les Digues, qui ont une pente roide & presque droite du côté de l'eau, comme & t (Fig. 1 Tab. 11), après être détrempées, battues par les vagues & râfées par le courant, se dérachent par couches qui tombent dans l'eau, ce qui les écorne & les fait enfuite emporter par le Fleuve.

Toutes les Digues, qui font des Coudes rentrants dans un Fleuve comme a d'b ou g i k ( Tab. I), rétrécifsent & étranglent tout-à-coup le lit de Eleuve, & expuseau les endroits d

M. A.

Expériences & i les plus avancés des Coudes au fil des plus fortes eaux, qui les sappent par

le bas & les renversent.

### REMÈDE

# A la Sappe des Coudes des Digues des Fleuves.

On auroit remédié à ce terrible Inconvénient, & émpêché toute rupture, en redressant le Coude a d b (Tab. I), & cela simplement en continuant la Digue a par c & e jusqu'en b. On eût par-là rendu au Fleuve, la largeur que le Coude sui prenoit: facilité l'écoulement de l'eau en redressant son lit; & évité toutes les sappes pour l'avenir.

Après la rupture en d, il est resté une Lacune depuis d jusqu'en v. L'endroit de cette Lacune où la Digue c e auroit passé, à 8 piés de prosondeur : cela n'auroit en aucune manière empêché d'y asseoir la Digue c e: mais voici ce qu'on a fait. On a prolongé la Digue a par f jusqu'en b; & voilà comme on a bouché l'Ouverture d, en ôtant le Coude a d b.

. Il arrive de là, que d'un Coude

qu'on a ôté, on en a remplacé deux, qu'on a ôté, on en a remplacé deux, l'un en a, & l'autre en b, qui seront sujets aux mêmes inconvénients que ce-hii qui a déja fait naufrage. Au lieu, qu'en prologeant la Digue a par ce, elle eût été continuée en ligne droite; ce qui l'auroit mise à l'abri du choc, & hors de prise aux sappes qu'occa-stonne le fort du fil de l'eau, sur les surfaces qui lui sont directement opposées comme entre a & d.

Après cet Accident funeste, l'autre Coude g i k est resté; & la Lacune nuisible h n'a pas même été comblée : elle y étoit encore le 28 Mai 1754. Le Remède au Coude g i k, seroit de prolonger la Digue g jusqu'en k : alors on ne risqueroit rien; le redressement g k mettroit à couvert de tout ce qui pour-

roit arriver au Coude i.

Chaque Hyver, on dit, les Digues fe sont rompues en tel endroit : telle Contrée est sous l'eau de l'Inondation : mais on n'ajoûte pas, que c'est faute d'y avoir pourvu, en faisant des redressements tels que c e & g k. Voila, Monsieur, ce qui se passe chez vous. En seroit-il de même, dans les autres Pays qui sont sujets aux eaux comme le vôtte!

#### RETARD

Dans la Vitesse de l'eau d'un Fleund par les Coudes qui étranglent son lit.

Vous avez vu par le N° 3 de la I. Expérience rapportée dans la III. Parsie de cette Lettre, qu'un Fleuve inou-dé par une eau rapide qui y couloit à râse de ses bords, a baissé d'un pié & demi seulement par trois Saignées immenses, qui ont divisé ce Fleuve en rendant son lit quadruple de sa lasgeur ordinaire.

Vous avez encore vû dans la seconde Expérience, que trois Coudes placés en divers endroits du Fleuve, &c qui ont rétréci de moitié la largeur de fon lit dans le lieu du plus grand Coude, en retardant d'un 24° la vîtesse de Fécoulement de ses eaux, les ont fair rehausser de 15 pouces malgré les trois grandes Saignées qui divisoient le Fleuve.

Jugez, présentement, du retard que peut causer un grand nombre de Cou-des disperses sur les bords d'un Fleuve, qui par-tour en réstécissent le lir; &c.

Jurie Cours des Fleuves, PART. V. 86 carre cela, les Sappes que ces Coudes occasionnentaux Digues qui ne se rom-

pent guères que par ces Sappes.

Le Remède est donc tout-à-fair aide. Otez ces Coudes : rendez par-là,, au Fleuve, la largeur qu'ils lui prenment : facilitez l'écoulement des eaux en redressant leur lit; & vous éviterez les Sappes, le renversement des Dignes, & les Inondations.

### DETOURS

Du lie d'un Fleuve, ce qui y cause des Brèches, des Dépôts, & l'Exhaufsement de son sond.

Quant aux Sinuostés des Rivières & des Fleuves, il en résulte aussi de grands Inconvéniencs. 1º. L'eau venant de loin avec rapidité, & rencontrant un Détour, elle choque & bat la partie de la Digue qui se trouve exposée à ce-Dévour. 2º. L'eau coulante perd dans le choc, toute la vîtesse qu'elle avoir acquise par la pente de son lit & l'accélération. 3º. Elle resteroit tranquille & morte après le choc, si la seule pente de se lic aidée de l'eau coulante su-

périeure qui fournit & pousse continuellement, ne la remettoient en train.

De-là naissent les Brèches dans les Digues des Détours. De-là, le Dépôt du sable & des terres dans le fond de ces Détours, par une espèce de stagnation même des plus grandes eaux. De-là ensin, l'Exhaussement incroyable de ce fond, l'Élévation des eaux, & les Débordements.

Le Remède est encore bien simple. Ce seroit aussi de redresser autant qu'on pourroit ces Détours, par des Contre-Digues qui rendissent au Fleuve une largeur convenable: qui redressassent par conséquent son Cours, & qui lui facilitassent son écoulement sansstagnation.

Voyez dans la Table Ie, le chemin sinueux qui fait le Fleuve ABC, en coulant de B en C par le Dérour. 1 s. Le fort de l'eau venant de B avec rapidité, & rencontrant la Digue en w, il la bat entre 1 & x avec toute la violence des grandes eaux, qui arrachent & renversent ce qui se présente directement à elles. Après que la Masse de l'eau du Fleuve a battu successivement

Sur le Cours des Fleuves. PART. V. 87 & de toute la largeur du Fleuve, contre la partie la de la Digue lm; si elle n'est point emportée, l'eau resluë sur elle-même & resteroit tranquille après le choc, si elle n'étoit poussée vers s par celle qui vient continuellement de B.

Ce Ressux après le choc en w, détourne le sil de l'eau en le rapprochant du bord r, où il mine & sappe se bord avec la Digue qui doit soutenir ses eaux. Ce Ressux encore, après le choc entre lx, donnant une espèce de stagnation aux eaux qui permet le Dépôt des terres charriées, élève le sond du Fleuve le long de la Digue l m; ce qui détourne aussi le fil de l'eau en l'approchant de plus en plus de la Digue r pour la sapper.

### REMEDE

# Aux Accidents causés par les Sinuosités des Fleuves.

Il ne faut ici que redresser le Cours d'un Fleuve, pour ne rien risquer des Exhaussements du fond, des Coups qui se portent entre Ix ( Tab. I ), ni des Sappes en r & en m. On parviendres au redressement du Fleuve, par des Contre-Digues In d'un côté, & qs des l'autre. Les anciennes lm n & qr s resteroient jusqu'à ce que les nouvelles In & qs sussement bien affermies. Après quoi, elles serviroient à recharger & doubler la pente des nouvelles du côté du Fleuve. Alors, l'éconsement des eaux s'y feroit à l'aise, presqu'en ligneraroite, & sans rencontrer d'obstacles capables de les arrêter, ni occasionner des Dépôts; mais plutôt de les démurire en les emportant peu à peu.

Si dans les endroits n & v ou ailleurs, les eaux du Fleuve venoient à sejetter trop vers la Digue pour la creufer par le pié; vous sçavez, Monsieur, le Remède usité en pareil cas. C'est le Krieben\*, ou sorte de Digue, qui dubord de l'eau, s'avance obliquement dans un Fleuve, pour en détourner le ssi & le jetter d'un autre côté où il nenuise pas. Ce Krieben, ou Môle, est tropconnu pour m'y arrêter davantage.

Pour ce qui est du redressement des Condes & des Sinuofiels des Fleuves,

<sup>🌁</sup> Un Epron ou Epic.

par des Contre - Digues; si on veut qu'elles produisent un bon effet, il est nécessaire de les construire le plus avan-

rageufement qu'on pourra.

Ces Digues doivent être relles, que le lir du Fleuve qu'elles soutiennent, puisse contenir le plus d'eau & qu'elle y coule le plus rapidement qu'il sert possible; que les Digues n'en soussirent que le moins de pression, & de chocs, & qu'il n'en résulte, par conséquent, que le moins de ruptures & de dommage qu'il sera aussi possible.

### DÉFECTUOSITÉS

# Des Digues des Fleuves d'Hollandes

Vous connoissez les Digues de la Meuse, du Vahat, du Rhin, des deux Ysses, de la Méruva & du Lesk. Vous sçavez que ces Digues sont construites comme celle prey (Fig. 1. Tab. II): Vous voyez qu'elles s'écornent souvent en res; & que quelquesois elles sont emportées par l'impétuosité des grandes caux.

La Raison en est, 1° que la pression de ces grandes eaux sur le côté \$1 de

la Digue, tend à la renverser selon la direction r w, rien ne la soutenant en cette situation que son propre poids & la cohésion de la terre. 20. Les vagues excitées par de grands vents, venant fondre selon q r sur le côté q t, le contre-coup ne se porte point de r en v. mais perpendiculairement au plan ou côté pt, c'est-à-dire, de r en w. Ce contre-coup porte, par conséquent, à faux : il n'y a que le seul poids, avec la cohésion de la terre de la Digue, qui lui donnent de la résistance; & c'el ce qui fait que la pression de l'eau, jointe à l'impéruosité du choc de ses vagues, la renversent assez souvent après l'avoir démempée & écofnée.

Il en est de même de la Digue e c df (Fig. 1. Tab. II). Un coup de vague porté de g en i, tend à renverser la Digue non de i en h, mais de i en k. La ligne no marque la hauteur à plomb des grandes eaux au-dessus des Campagnes voisines : x y donne une semblable hauteur de l'autre côté du Fleuve.

## fur le Cours des Fleuves. PART. V. 91

### DIGUE

# Naturelle formée par la Mer.

Il faut donc une construction de Digues, plus avantageuse, que celle qui est en usage pour contenir les eaux des Fleuves qui baignent la Hollande. Pour m'en instruire, j'ai cru qu'il falloit consulter la Nature dans ses Opérations, & la prendre pour mon Maître. Je voyois la Mer Belgique, se former elle-même, un Rivage fi beau, qui lui prescrivoit ses propres Bornes. Elle m'a montré, que le long penchant d'une Digue, ne devoit point être du côté des Campagnes comme uy (Fig. 1. Tab. II), mais du côté de l'eau, comme tz (Fig. 3); parce que ce long penchant vers la Campagne étoit inutile, & faisoit une dépense en pure perte.

Ayant choisi entre les Villages de Catwyk & Noortwyk-op-Zée, un bel endroit du Strand ou Rivage de la Mer tel que ac (Fig. 2. Tab. II): le Nivellement m'a fait voir, que la Rive ou Digue ac que l'Océan da, en montant de

h a en fg, se forme & s'oppose & lui-même, n'a qu'un pie de chûte c b, sur une longueur de bâse a b de 55 pies. Voilà une partie de Digue construite par la Nature, avec le penchant le plus doux, & qui a le plus de résistance, parce qu'il est disposé convenablement.

Je sçais cependant, que cetre belle Digue naturelle ne peut être imitée à la rigueur sur le bord des Fleuves, par rapport à la longueur de sa pente qui prendroit trop de terrein. Mais plus on en approchera, plus aussi la Digue construite à son imitation sera parfaite à avantageuse.

### DIGUES

Et Contre - Digues construites sub l'Echantillon que la Mer donne pour Modèle.

Je vondrois donc, que les Contre-Digues que je propose, & toutes les autres, fussent faites au moins sur le Plan de celles tracées par la Figure 3 de la Table II. La lettre A, marque la Coupe d'un Fleuve dans le tems que les eaux sont à leur hauteur ordinaire 2 fur le Cours des Fleuves. PART. V. 9; B, la Coupe des eaux haussées de 16 piés au des lus de l'ordinaire & des Campagnes voisines. Les deux Digues qui soutiennent ces eaux ainsi haussées sont cabd d'un côté, & xvtz de l'autre: kl & mn marquent le terrein serme de part & d'autre du Fleuve entre lui & la naissance des deux Digues.

L'Espace n x étant le lieu où il convient d'asseoir la Digue; prenez no de 100 piés de longueur, élevez-la perpendiculaire ot de 20 piés, & tirez la signe zt pour avoir le Cosn azzo qui est le massif de la Digue exposée à l'eau. La largeur ev (égale à ou) qui fait la sommué, sera de 20 piés, parce qu'elle doit servir de grand chemin: la bâse ux du côté de la Campagne sera aussi de 20 piés, & cela seulement pour soutenir les terres de v ou x. La Digue cabd de l'autre côté, sera construire de la même manière entre e & k,

### AVANTAGES

# Des Digues imitées de la Nature.

Quand les eaux ordinaires A (Fig. 3. Tab. II), hausseront en B par de fortes

Accrues, on voit d'abord, que ces eaux pourront s'élargir en m n & lk de part & d'autre du lit du Fleuve, ce qui augmentera considérablement la largeur de ce lit avant d'arriver au pié des

Digues en d & z.

Cette augmentation de capacité de lit, augmente nécessairement la possibilité de contenir une plus grande quantité d'eau; & commé cette eau y sera à l'aise, concentrée entre des Digues régulières, elle y coulera aussi plus rapidement. Les Espaces mn & lk pour-ront être augmentés ou diminués selon le besoin, soit en construisant des Contre-Digues, soit en en faisant d'autres.

Les eaux qui hausseront sur le Plan incliné de ces Digues entre ze & db, diminueront d'épaisseur en s'élevant de z' en e; parce qu'elles s'y réduiront en une lame d'eau, qui aura d'autant moins de force, qu'elle s'élévera vers e. Cette lame ne fera que glisser sur le Plan ze en allant à rien de p en q, Il n'y aura par conséquent point de choc à craindre, & aucune pression qui tende de q en w. Elle se fera au contraire de p en r, & de q en s, dans la masse

fur le Cours des Fleuves. PART, V. 95: du Globe de la terre, ce qui affermira

la Digue.

Ce Plan et étant détrempé par les grandes eaux, sa terrre ne peut se détacher, ni tomber, que sur elle-même, Ainsi, elle restera sur le Plan, qui ne pourra être ébréché comme l'a été la Digue ormy (Fig. 1), ni être sappá. comme l'aurre Digue e'c df (aussi Fig. 1). ... Pour affermir encore davantage la terre qui forme le Plan incliné 7 8 (Fig. 3), on le plantera de Saules, qui seront troncés annuellement à la bausbur d'un pié ou deux : ce sera à Varrière Saison. Les racines de ces Saules enmelassées dans la terre, y feront une relle liaison, que la lame d'eau qui passera par-dessus, ne pourra y creuser, & encore moins y faire ces trous qui écornent si fort les autres Digues. Mais le point essentièl, est de rompre les coups que donnent les Vagues excitées par les grands vents:

Soit une de ces Vagues portée d'une Digne à Laurre felon la direction op fur le Plan t (Fig. 3. Tab. II): le centre de percussion sera en p. Si ce plan étois libre, après le choc, il se porterois de p en ren suivant une direction per-

pendiculaire à la fination qu'il a actuellement: c'est-à-dire, que si le comp est porté de o en p, le contre-coup sers reporté de p en r perpendiculairement au Plan choqué; à le choc en y, se portera de q en s au lieu d'aller de q en w. C'est-à-dire encore, que ces contre-coups se portant tous du Plans dans la Masse du globe de la terre pis tendent aussi tous à presser de la terre vers r & s, & nullement à la renverser vers la Campagne en w & x.

Le contraire arrive à l'égard de la Digne Arny (Fig.: ): car le comp porté de q en r, reporte à faux sont contre-coup de r en m, perpendiculairement au plan choqué es, ce qui tend à renverser la Digne du côté de la

Campagne.

La bâse e a (du Plan ou diagonale ge (Fig. 3) de la Digue) étant de 100 piés, & la perpendiculaire e de 20 piés; cela donne le Rapport de 5 pour la Bâse, fur 1 de Cathète ou perpendiculaire. La Digue augmentera en forces, & résitera aux vagues, à proportion que la bâse e per sera allongée, en confermant néanmoins la hauteur pe tello qu'elle

fur le Cours des Fleuves. PART. V. 97 qu'elle est. Car, plus le Plan ze sera incliné, plus le contre-coup qui se porte de p en r s'approchera de la direction qui va au centre de la terre pour l'y plaquer, plus aussi les coups des vagues esseurement le Plan, & moins il en soussira \*.

Je ne vous donne donc, Monsieur, la Digue que j'ai décrite, que comme la meins mauvaise que je puisse conseiller, crainte de rebuter par la largeur de n en x. Cependant, si la Bâse n o étoit double, la hauteur ot restant la même, la face z t de la Digue auroir par-là une résistance double, & souffriroit moitié moins de toutes les manières. Jugez présentement de tous les

\* Dans le Pays des Montagnes où il y a des Etangs, dont les eaux sont retenues par des Chausses ou Levées de terre, on fera usage de la Digue z t v x, (Fig. 3.), avec autant davantage que sur les Rivières. Cette manière de diguer, ne demande, au reste, pas plus de terre dans sa construction, & souvene moins que les mauvaises Digues auxquelles on donne ordinairement un long penchang vers les Campagnes,

autres cas, selon le plus ou le moins de largeur qui sera donnée à la Bâse ng,

Vous venez de voir, que le lit de vos Fleuves peut contenir beaucoup plus d'eau, & y couler plus rapidement que ne lui permet la construction ordinaire de vos Digues; que la pression de l'eau sur la Digue que je vous propose Floin de lui nuire, l'affermit au contraire sur la masse de la terre qui soutient sa Bâse; qu'elle n'est sujette à aucun éboulement, à aucune sappe; que les contre-coups des vagues, portant sons la Bâse de la Digue, ne lui causent point d'ébranlement, & au lieu que dans la construc-tion ordinaire ces chocs tendent à la renverser vers la Campagne, ici, au contraire, ils la plaquent sur le sol qui sourient sa Bâse, que par tous ces avantages, la Digue ne doit éprouvet que le moins de Ruptures & caufer que le moins de Dommage qu'il sera possible \*.

<sup>\*</sup> Je ne parle ici que de Digues conferuites de terre seulement, parce que celles qui soutiennent les eaux des Rivières & des Fleuves d'Hollande ne sont que de perre. Si ma Santé le permet, j'espère en

fur le Cours des Fleuves. PART. V. 9 Pour ce qui est des Accrues, la quantité d'eau que la Neige fondue subitement produit sur la terre pour grossir

donner d'autres dans la suité, par un Ouvrage qui développera les huit Propo-

fitions suivantes.

I. Un Fleuve ou Rivière dont la largeur seroit de 400 piés, & § 1 profondéur depuis 6 jusqu'à 12 ou 15 piés; s'il
étoit nécessaire de détourner subitement
son Cours, en tout ou en partie, pour le
jetter d'un autre côté où il y auroit un
écoulement ou décharge suffisante: je
donnerai le Moyen de l'effectuer entièrement dans 6 à 8 sois 24 heures, en
tems d'Hyver presque comme en Eté.

II. Si la Digue d'un Fleuve ou Rivière s'étoit rompue par l'impétuosué des eaux, & si l'Ouverture de la Digue par où l'eau passe dans un Continent sermé (ou Polder), étoit pareillement de 400 piés de largeur, sur une prosondeur quelconque: je donnerai de même le Moyen de boucher cette Ouverture dans le tems de 6 à 8 sois 24 heures, aussi en Hyver de peu près comme pendant l'Eté.

III. S'il falloit boucher une telle Ouverture de 400 pies de largeur & même

E ij

davantage, dans un tems d'Hyver & des puits obscures: on verra, qu'on pourroit suppléer assez à la clarté du jour, pour gravailler durant ces nuits obscures.

IV. Pour boucher une telle Ouversuse de 400 piés, & recoudre la Digue rompue & emportée, s'il falloit chasser plusseurs rangs de Pilotis d'une extrêmité de la rupture jusqu'à l'autre extrêmité: je donnerai une invention de Hies, disposées de sorte, qu'elles pourroiene chasser commodément 10 à 12 Pilotis à la fois, en moins d'une heure, & cela dedans & contre le courant de l'eau même.

V. l'indiquerai ensuite, les Matériaux les plus propres à pouvoir être jettés le plus promptement entre ces rangs de l'ilotis, pour former d'abord le corps d'une Digue serme & arrêter l'éruption des eaux.

VI. Si la terre étoit si gelée au bord de l'Ouverture d'une Digue rompuë, qu'on ne pût y hier pour former la naissance des gangs de Pilotis: je donnerai le Moyen fur le Cours des Fleuves. PART.V. 101' telle qu'elle tombe du ciel & s'arrange d'elle-même dans un Bac de fer-blanc, est au Volume d'eau qu'elle produit

de travailler sur le champ au Hiage.

VII. En recousant une Digue rompuë, s'il se trouvoit un de ces Abimes
(ou Wel) par où l'eau sort toujours
quoiqu'on y puisse jetter pour le combler;
& si cet Abime se trouvoit sous l'Ouvrage
qu'on fera pour boucher l'Ouverture saite
de la Digue; je dirai de quelle manière
on pourra tarir cet Abime, & saire qu'il
ne nuise & n'empéche en vien la réparation de la Digue rompuë.

Je me suis erouvé dans ce cas de détresse en 1752, & je m'en suis tiré en très-peu de tems, quoique ce sût pour la première sois. C'étoit pour un Ouvrage où il falloit beaucoup plus d'attention

que pour une Digue.

VIII. Je détaillerai enfin, les Arrangements qu'il faudroit prendre, pour se
mettre d'avance, en état, de procurer de la
manière la plus simple, la plus sûre &
la moins dispendieuse, tous les Avantages ci-dessus à un Pays tel que la Hollande, où il arrive chaque année des
Inondations causées par la rupture des
E iij

Expériences étant fondue doucement auprès du feu a comme 7, à 1. S'il tombe donc 14 pouces de hauteur de Neige sur la terre,

Digues, que l'on ne bouche que 3 à 6 mois après l'Inondation; ce qui y caufe en même-tems des doubles & tribles Débordemens & Submerstions, avez des malheurs & des pertes immenses.

Ce que je dirai pour la Hollande, sera également utile aux autres Pays plats baignés par des Fleuves qui les inon-

dent.

Pour que rien ne manque à un Ouvrage qui pourra être intéressant, on y trouvera aussi le Moyen de rendre les pe-

sites Rivières navigables.

Je ferai plûs; ce sera en donnant la Construction d'une nouvelle Machine hydraulique, pour le Desséchement des Lacs & des Marais: pour arroser les Terres arides élevées: décorer de grandes Villes par des Fontaines publiques, & fournir l'eau dans des Réservoirs élevés contre les Incendies: pour embellir des Jardins par des Cascades & des eaux jaillissances: Ensin, cette nouvelle Machine donne une telle quantité d'eau, que par son secours, on pourra joindre

Jur le Cours des Fleuves. PART. V.105 elle y donnera par conséquent 24 piés cubiques d'eau par Verge quarrée si elle fond subitement. De-là, on peut juger ce que le Trajet du Rhin peut en recevoir pour grossir ses eaux, en y ajoû-

des Fleuves par un Canal élevé de communication, auquel elle fournira l'eau nécessaire à son entretien; ce qui seroit d'une grande utilité pour la Navigation & le Commerce entre des Provinces tant éloignées que limitrophes.

Avant de donner la Description de cette Machine, j'en ferai l'Expérience en présence de Commissaires, & même en

Public.

J'ajoûterdi la Construction d'une Gruë platte fixe, & celle d'une Gruë platte ambulante, pour enlever par Coupons les Trains de bois flotté de dedans l'eau, & les rendre commodément & à peu de frais sur les bords des Rivières d'où ils seront venus: ce qui sera avantageux aux Marchands de bois de Paris sur-tout, qui perdent beaucoup de ce bois dans le contant de l'eau qui l'entraîne des Coupons, que l'on délie dans l'eau, pour les en tirer buche à buche avant de les portes dans les Chantiers.

Eiv

tant encore celles des grandes pluies qui surviennent ordinairement à la

fonte des Neiges.

Les Expériences de mon Fleuve artificiel ont fait voir, que dans un Fleuve naturel comme le Rhin, lorsqu'il est réuni, il faut une Accrue d'eau qui fournisse continuellement, 30 fois plus que les eaux ordinaires, pour le faire Surmonter de 91 à 10 piés au-dessus de fa hauteur accoûtumée.

Par une Accrue si terrible, qui l'anmée dernière \*, a produit tant d'Inondations au-delà d'Arnhem, l'eau n'est passé nulle part par dessus ses Digues avant, ni après les Ruptures des Coudes: Si ces Coudes eussent été ôtés, il n'y auroit eu aucune rupture : bien moins encore de seconsses fi les Sinuosités euffent été redressées.

Le Redessement des Détours & celui des Coudes, & aisés à effectuer dans chaque Province, qui pour cela, n'auroit besoin que de son propre Consente-ment, est un des Remedes le plus sun qu'on puisse proposer. Toutes les Saignées qu'on pourroit faire pour diviser

🕏 Décembre 1753 & Janvier 1754...

fur le Cours des Fleuves. PART. V.105 les eaux, seroient pernicieuses comme on l'a vû ci-dessus. Et quand même on les supposeroit utiles, il faudroit encore auparavant, ôter les obstacles des Coudes, & redresser les Détours. Sans quoi, ces Saignées ne feroient qu'augmenter la Stagnation des eaux, en diminuant le peu de vîtesse qui leur reste : procurer un Exhaussement plus considérable dans le fond des Rivières : augmenter le nombre de leurs Digues malàpropos : y causer plus de Ruptures, d'Accidents & de Malheurs.

Si une, ou plusieurs Saignées étoient faites comme on le propose dans le Leek, où le Flux de la Mer a lieu en partie : le Flux, qui, en suspendant les eaux, leur cause par-là un retardement si considérable, seroit encore puissamment aidé dans ce retard, par le désaux de vîtesse que causeroit la Division du Leck. Alors, la vîtesse de l'eau retardée par les Saignées, les Coudes, les Détours, & le Flux, s'y trouveroit réduite à la 14 ou 15° par-sie de celle que le Rhima constamment au-dessus d'Emmerick.

Peut-on donc, du Sein de la Hollande même, conseiller des choses aussi

E.w

peu raisonnables que ces Saignées! En Physique comme en Politique, on sçait, que la division des Corps est leur destruction. En Hydrométrie, la division des Fleuves, c'est la submersion du · Pays plat qui les environne.

Je souhaire, Monfieur, qu'on se souvienne que je suis Etranger; que je travaille sans Intérêt; & que je ne cherche qu'à procurer la sureté d'un Pays cui. L'on m'a marque de la constance.

Fin de la cinquième Partie.







## CONTRE - DIGUES

Dormantes, de peu d'étendué, & & capables de garantir des Eaux la plus belle Partie de la Province d'Hollande.

### SIXIÈME PARTIE.

N réfléchissant sur les Moyens que j'ai proposés dans les deux dernières Sections de cette Lettre, pour contenir les grandes eaux des Fleuves d'Hollande, j'ai vû divers Intérêts en oppassion: ce contraste, m'a part un Argument persuassiff, contre ce que j'ai dit de mieux. J'aurois voulu conserver tout ce qui peut l'être: je pense préfentement à la conservation de la meilleure Partie. Je vous prie, Monssieur, de vousoir faire bien attention à ce que je vais dire.

La Province d'Hollande, est continuellement en crainte, sur l'insussisance de la Digue septentrionale de

E vi

Leck, depuis Wyk-te-Duurfteede jufqu'environ une heure au dessous de Vyane. Cela fait une longueur de quatre lieuës & demi seulement.

Dans le tems des grandes eaux, fi quelqu'endroit de cette Digue vient à manquer; tout le Trajet du Vecht., le Territoire de Woerden & ses adjacents, l'Amftel-Land, le Rhyn-Land, le Schie--Land & le Delfes-Land seront infaithblement inondés.

Si cette Digue étoit doublée depuis Wyk-te-Duursteede jusque derrière Yssel-Steen, on éviteroit par-là, tous les malheurs qui résultent de pareilles Inondations, sur-tout dans un Pays plat & enfoncé sous l'eau des Fleuves qui le noyent. Quand je parle d'une Digue · doublée, j'entends une Contre-Digue, dormante, éloignée autant qu'il sera possible de celle contre laquelle le Fleuve touche.

Alors, le choc tant de l'eau que des glaces, n'agiroit: que sur la Digue qui leur seroit exposée. Si elle venoit à tompre, la Contre-Digue soutiendroit d'autant mieux qu'elle seroit affermie, loin du Courant, détournée du Fil de Reau, & point exposée à ses Coups...

La Digue dormante, étant éloignée: de 7 à 800 piés au plus de la Digue fouffrante; l'Expérience m'a fait voir dans une occasion décisive & toute récente: que, l'endroit de la Contre-Digue: qui seroit directement exposé à la Rupture de la Digue souffrante, certe Rupture: fût-elle de 380 piés de largeur comme: elle a été près de Graussen l'année dernière: l'Expérience m'a fait voir, dis-je, en cet endroit, que la Contre-Digue exposée à la Rupture, ne souffriroit rient du choc de l'eau qui en sortiroit.

Cette eau, grossie & élevée de 10 piés au-dessus de son ordinaire, tombe d'une Brèche ou Rupture de 380 piés, en s'élargissant de tous côtés, de manière qu'à 300 piés de distance & ens ligne-directe de la rupture, la Campagne libre n'étoit pas couverte de 3 piés de hauteur d'eau : à 500 piés de distance, la Campagne platte & libre, n'en a été converte que d'un & demi

à 2 piés de hauteur.

Cela se connoit aisément, par les rayes que les glaces sont aux Arbres qui se rencontrent près des ruptures. Or ces glaces qui sont toujours à la surface supérieure de l'eau, marquent su-

rement la hauteur où elle a été par les taillades qu'elles font aux Arbres : c'est

ce qui est facile à remarquer.

La Contre - Digue se trouvant donc éloignée de 7 à 800 piés de la Digue souffrante & rompue, elle retiendra simplement les eaux sortant de la rupture. Ces eaux s'y éléveront peu après à la hauteur de celles de la Rivière: elles s'écouleront ensuite entre les deux Digues; & ne produiront sur la Dormante qu'un effort proportionné à leur pésanteur, sans choc, le tout même dans le cas où la Digue que j'ai proposée ne seroit pas suivie.

#### Autre Idée.

Si la longueur de 4 ou 5 lieuës de Contre-Digue, rencontroit des dissicultés non dans la construction & l'usage, mais autrement: il y a encore un autre Moven pour y suppléer essicacement.

Ce seroit en prolongeant la Digue septentrionale du Nouvel-Yssel, depuis environ une demi - lieuë au-delà de Monsoort, en coupant le (Treck-Vaere ou) Canal navigable d'Utrecht à Vyane, en continuant ainsi tout droit jus-

fur le Cours des Fleuves. PART. VI. FIE qu'aux environs du Village de Rhynouwen sous Utrechs. Cela seroit une Digue de près de deux lieuës & demi de longueur. Elle seroit dormante.

Comme les Digues du nouvel-Yssel, couvrent désa la plus belle Partie de la Province d'Hollande des Inondations du Bas-Leck; la prolongation dont se parle, acheveroit de la couvrir entièrement, & la préserveroit des Inondations du Haut-Leck qui sont celles qu'on craint.

Cette prolongation de Digue, coupant le Canal d'Utrecht à Vyane, il faudroit nécessairement une bonne Ecluse double sur ce Canal, pour le Passage des Bâteaux publics. On ne la fermeroit que dans le cas où la Digue sonffrante du Haus-Leck seroit menacée de ruptures, ou s'il arrivoit quelque malheur aux Ecluses du Vaere.

Voilà, Monsseur, jusqu'où m'a emporté la Matière que je traite, & ce que l'humanité m'a dicté pour vous le rendre, en contribuant autant qu'il m'est possible au bonheur de mes Semblables.

Fin de la sixième Partie

## REMARQUES

Sur les (Ys-Dammen ou) Bancs de Glace qui se forment dans le lit des Rivières. Cette Glace ne peut sournir aucun prétexte pour diviser les Fleuves par des Saignées artificielles, puisqu'il n'y auroit que de la Dépense inutile à faire, & des Malheurs à en attendre.

### SEPTIÈME PARTIE.

Les Saignées qu'on pourroit faire dans la vûe de décharger une parrie des eaux de Rivières, toutes pernicieus qu'elles seroient, ont cependant parues nécessaires à bien des Gens; & voici pourquoi. Pendant les rudes Hyvers, il se forme dans le Leck des Barard'eaux de traverse, qui barrent le Courant de la Rivière. Ces

farle Cours des Fleuves. PART. VII. 113 Batard'eaux de glace, sont d'une épaisseur & d'une consistance à l'épreuve du canon.

On conçoit aisement, que si de grandes pluies jointes à la sonte subite des neiges qui causent les Débordements, surviennent avant que cette glace transversale soit sondue & dissipée; les eaux, que ces pluies & ces heiges sourniront, venantalors comme d'un Torrent, doivent sauter par-des sus la traverse & y causer une Cascade horrible. Elles ne peuvent le faire sans se surmonter considérablement, ni même sans passer par dessus leurs Digues en plusieurs endroits; ce qui peut les déthirer, & noyer le Pays voisin.

Pour éviter cet Accident, on vient présentement continuer à nous dite, qu'en creusant une Saignée qui prit une partie des eaux du Leck & les jettât dans la Méruve, cela feroit diminuer la quantité de l'eaut qui fait la Castade, & qui peut aussi passer par-dessus

les Digues.

En examinant le Projet sous ce dernier point de vue, on trouve qu'il a réellement trois faces: D'un côté, on voit du vrai : des deux autres, il se présente des inutilités nuisibles qui sant tent aux yeux, avec des difficultés insurmontables.

Le vrai est, que la Saignée prendra d'autant plus d'eau, qu'elle sera considérable. Par cela même, la quantité d'eau qu'il y aura dans sa Rivière, doit nécessairement diminuer. Cela est de

toute évidence.

Mais si la quantité diminue, la hauteut de l'eau restera cependant invariablement la même, sans diminuer d'un quart de pouce. Car, que cette Saignée soit, par Exemple, assez forte pour prendre la moitié de l'eau de la Rivière; elle lui prendra sans doute, en même tems, la moitié de la vîtesse de son écoulement. C'est ce que la Raison dit tout haut: c'est ce que vous avez vû, Monsieur, dans toutes les Expériences précédentes.

L'Ecoulement ainsi retardé, ne changera absolument tien à la hauteur de l'eau, rien à sa pression sur les Digues, rien à la Cascade, sinon, qu'en tombant de la même hauteur, elle jettera seulement la mostié moins d'eau, avec

la moitié moins de vîtesse.

Or, vous avez vû dans l'Exames

fur le Cours des Fleuves. PART. VII. 11 & des Paradoxes (Partie I), que la Saignée dont il s'agit, n'a pas été propofée d'une capacité égale à la moitié du Leck, mais seulement de la 16°. partie de la largeur de cette Rivière; & l'Expérience d'accord avec la Raison, ont fait voir, qu'il étoit même absurbe, de penser, que la Saignée dût faire baisser en rien les eaux qu'on voudroit éviter par son moyen.

Ainsi, cette Saignée seroit inutile ; puisqu'elle ne produiroit aucun bon effet. Elle seroit nuisible, par la dépense de ses Digues qui se trouveroient, de plus, exposées aux ruptures, comme toutes les autres, & cela sans au-

cune nécessité.

Pour faire encore mieux entendra ceci, je répéterai une partie de ce que j'ai déja dit précédemment. Rappellez-vous le Haut-Rhin divisé par le Vahal, l'Yset & le Leck. Ces trois Rivières partageant ainsi, entr'elles, les eaux du Rhin, elles doivent nécessairement couler dans chacune des Rivières à peu près égales, avec les deux tiers moins d'eau & de vîtesse que dans le Rhin; & c'est ce qui a lieu en tems calme,

tre Expér

lorsque les vents contraires n'y causent

pas un plus grand retard.

Tout le monde peur aisement remarquer, que malgré ces Divisions, qui sont les plus grandes Saignées quipuissent être faites; on remarque, disje, toutes les sois qu'on le veut, que dans le tems des Débordements, les eaux de l'Yssel & du Leck n'ont jamais été moins hautes que dans le Vahal & le Haue-Rhin; qu'elles y ont même toujours rompurleurs Digues, par-tout; avec une égale force:

Voilà le mauvais effet de la Divifion des eaux, qui ne leur procure que
du rerard dans la vîtesse de leur écoulement, sans les faire baisser, si ce
n'est par le moyen d'une Saignée immense. Vous avez vîr par les Expériences I & II de la III. Partie de cette
Lettre, que pour saire baisser de 6 poutes seusement, un Eleuve un peu tortueux, il salloir une Saignée qui prîtles trois quarts de l'eau de ce Fleuve.
Si l'Isel & le Leck, qui ne prenment qu'environ les deux tiers des eaux
du Hant-Rhin, ne peuvent assez sair
mes celles qui se jettent seusement

fur le Cours des Fleuves. PART. VII. 1 1.9 dans le Vahal, pour leur faire perdre an pouce de leur hauteur: que sera-ce donc d'une Saignée qui sera à peu près de la 32°, partie de la capacité de ces deux Fleuves?

Si ces deux mêmes Fleuves, n'opérent aucune diminution dans la hauteur des eaux en saignant le Vahal ; la troisième Saignée proposée, étant ; 2 fois plus petite, opérera-t-elle davantage pour saire baisser les eaux dans le Leck?

Elle prendra uniquement la 16<sup>e</sup>. para zie de l'eau de ce Fleuve, avec la 16<sup>e</sup>, partie de la vîtesse de son écoulement.

Une difficulté insurmontable, est encore, qu'en supposant comme vrai, que cette petite Saignée fera baisser l'eau du Lack: on se trouve réduit à la dure nécessiré, de supposer aussi, que cette même Saignée sera ambulante; qu'on la transportera tantôt ici, & tantôt là, pour l'avoir toujours précisément un peu au dessous des Bancs de glace qui se forment au hazard.

Sans cela, pout-on concevoir, que cette Saignée puisse être d'aucune utilité? Ne la fait-on pas là, pour décharger les eaux qui refluent derrière le Bane, & qui sautent ensuite pardessus?

La Saignée proposée consistera en cinq Ecluses, chacune de 15 piés de largeur: il leur faut six grands Môles de maçonnerie pour les soutenir. Leur Décharge sormera un Canal de la largeur d'une Rivière: ce Canal aura deux Digues aussi hautes que celles du Leck & de la Méruve.

Si cerre Saignée n'étoit point ambulante, il faudroit que les Bancs de glace se fixassent, & allassent toujours se former précisément un peu au-des-

sous de la Saignée.

Mais comme ces Bancs changent annuellement de figure & de place, il paroît, qu'il faudroit autant de Saignées qu'il y a de lieux propres à la formation de ces Bancs: c'est-à-dire, qu'il faudroit mettre tout le bord de la Rivière en Saignées, & d'un Pays ferme en faire une Mer-d'eau.

# Jur le Cours des Fleuves.PART, VII. 119 MOYEN

D'empêcher la formation des Banes de Glace,

Que faire donc, pour empêcher ces Traverses de se former dans le lit de la Rivière?

Redressez le lit de vos Fleuves; facilitez l'écoulement de leurs eaux sans stagnation: réunissez ces eaux pour leur donner de la force, au lieu de les diviser pour les affoiblir.

Plus elles seront réunies dans un lit redressé autant qu'il sera possible, plus elles couleront vîte, & moins vous

aurez de glace.

Voilà le seul Expédient qui puisse wous mettre hors d'inquiétude. Tour ce qu'on pourroit vous dire de plus, seviendroit à ce Moyen unique.

J'ai l'honneur d'être très-parfaitement

Monsieur,

Votre très-humble & trèsobéissant Serviteur.

Signé GENNETL.

A Leyden, en Hollande, le 30 Septembre 1755. The second of th

weiling the track of the fit

At all the control

## TABLE DES MATIÈRES

Contenuës dans cette Lettre.

## PREMIÈRE PARTIE.

| L | $J_{TILITE}$ | de | l'Hydrométrie. | page              | 1: |
|---|--------------|----|----------------|-------------------|----|
|   |              |    |                | 1 · · · · · · · · |    |

- PREMIER PARADOXE directement opposé aux Connoissances que donne l'Hydrométrie.
- SECOND PARADOXE qui est une Conséquence nécessaire du premier. Ibid.
- MACHINE ou FLEUVE ARTIFICIEL, pour faire l'Expérience contraire aux Préjugés reçus.
- EXPÉRIENCES qui prouvent que le premier Paradoxe est bien nommé.
- AVANTAGES résultants de la réunion des eaux dans les Fleuves.
- PREUVES en GRAND des Expériences qui viennent d'être rapportées. Ibid.
- EXPÉRIENCES qui, prouvent l'inutilité des Saignées faites dans les Fleuves, &

| que le                              | ABLE  fecond Paradoxe                                                                                                    | auffi reçi                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PREUV                               | érieable nom.<br>ES en GRAND des I<br>fur la Division des ea<br>es.                                                      | Expériençe<br>ux hors de                                       |
| & Ap                                | QUENCES des prem<br>plication des Expéries<br>pportées.                                                                  | iers Faits<br>nces qui on                                      |
| SE                                  | CONDE PAR                                                                                                                | TIE.                                                           |
| acque d'un des A EXPER CONSE dions. |                                                                                                                          | naire du li<br>élever pa<br>2<br>ériences. 3<br>nes Opèra<br>3 |
| quife<br>pente<br>les ea            | ent Atton daris la<br>par la poussée des Ac<br>ordinaire du lit d'un<br>ux baissem par des S<br>rent la vûesse de leur d | cruës, & l<br>Fleuve , oi<br>aignées qu                        |
| EXPER                               | IENCES à ce sujet.                                                                                                       | Ibid                                                           |
|                                     | QUENCES & Applica<br>riences.                                                                                            | ution de se                                                    |

#### TROISIÈME PARTIE.

VITESSE des plus fortes Accrues, jointe à la Pente ordinaire du lit d'un Fleune, où les eaux baissent par des Saignées qui les portent à la plus grandeaccélération de leur écoulement. 43.

EXPÉRIENCES à ce fujet.

44

RETARD dans l'accélération causée par les Saignées. 47

EXPERIENCES qui le prouvent. Ibid.

RÉSULTAT des Expériences de mon-Fleuve artificiel, & des Observations que j'ai faites sur une partie des Fleuvesde l'Europe, touchant les Dépôes occasionnés par la violences des Accrues. § 2

## QUATRIÈME PARTIE.

PRINCIPALE CAUSE de l'Exhaussement du fond des Fleuves d'Hollande, & le Remède qu'on pourroit apporter pour détruire les Dépôts qui produisent les Inondations.

COURS du RHIN depuis Emmerik, jusqu'à la Mer Germanique ou Belgique, tel qu'il étoit du tems des Ro-Fij

| Tz4    | TABLE                           |    |
|--------|---------------------------------|----|
| mains  | & tel qu'il est aujourd'hui. 5  | 5  |
|        | TULATION du Cours du Rhi        |    |
| parrap | port à sesDivisions dangereuse. | s. |

62

63

CONCLUSION. CONSEQUENCES des

CONSEQUENCES des trois premières Divisions du Rhin, quand ses eaux sont basses, aussi bien que lorsqu'elles sont hautes.

Ibid.

PRINCIPALE CAUSE de l'Exhaussement du fond de ces Divisions. 65

EFFET de l'Exhaussement. Ibid.

AVANTAGES réfultants de la Réunion des eaux. Ibid.

REMEDE aux Accidents qui réfultent de la Division des eaux duRhin. 66

OBJECTIONS; & Réponses à ces Objections. 67-68.

PRÉCAUTION ESSENTIELLE pour faire réussir le Remède proposé, & ne pas le rendre pire que le mal. 71

SAIGNÉES accidentelles qui sont autour de Dott. 73

### CINQUIÈME PARTIE.

DERNIÈRE CAUSE de l'Exhaussement du fond des Fleuves d'Hollande, & destruction des Dépots qui causent cet Exhaussement: Redressement du lit des Fleuves, & Construction de Digues qui fassent contenir à ce lit le plus d'eau qu'il est possible; qui en facilitent le plus prompt écoulement; qui y causent le moins de Presson, de Sappes, & conséquentment le moins de Ruptures & d'Inondations.

COUDES qui avancent dans le lit des Fleuves, & qui en font sapper les Digues. 78

REMÈDE à la Sappe des Coudes des Digues des Fleuves. 82

RETARD dans la vîtesse de l'eau d'un Fleuve par les Coudes qui étranglent son lit.

DÉTOURS du lit d'un Fleuve, ce qui y cause des Brèches, des Dépôts, & l'Exhaussement de son sond.

REMÈDE aux Accidents causés par les Sinuosités des Fleuves. 87

| 126           | TABLE                                       | ~                        |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|               | VOSITES des Digu                            | es des Fleui             |
| ves d'        | Hollande.                                   | 89                       |
| Digve<br>Mer. | NATURELLE form                              | ele par la<br>91         |
| 🖹 Sur 🎏       | s & Contre - Digues<br>Eshantillon que la l | construites<br>Mer donne |
| pour N        | lodèle.                                     | 92                       |
| AVANT         | AGES des Digues is                          | nitées de la             |
| Nature        |                                             | . 02.                    |

#### SIXIÈME PARTIE.

CONTRE-DIGUES dormantes, de peu d'étendue, & capables de garantir des eaux la plus belle partie de la Province d'Hollande.

## SEPTIÈME PARTIE.

REMARQUES sur les (YS Dammen ou)
Bancs de Glace qui se forment dans le lit
des Rivières. Cette Glace ne peut fournir aucun prétexte pour diviser les Fleuves par des Saignées artificielles, puisqu'il n'y auroit que la Dépense inutile à faire, & des Malheurs à en attent
dre.

MOYEN d'empécher la formation de ces Bancs de Glace. 119

Fin de la Table des Matières.

#### APPROBATION.

J'AI vu par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Ouvrage intitulé: Expériences sur le Cours des Fleuves; & je crois qu'on en peut permettre l'Impression. A Paris, ce 14 Août 1760.

Signé GIBERT.

## AVIS AU RELIEUR.

ES Planches ou Tables I, & II, seront mises entre les pages 106 & 107; elles déborderent, de manière, qu'on puisse voir toutes les figures quand le Livre sera ouvert.





